TRENTE-HUITIÈME ANNÉE Nº 11425

# M. HERNU DISSOUT LA SÉCURITÉ MILITAIRE

leviendro minoritate

19.4

Se 7. . .

Starrent (1)

P<sup>5</sup>C 1/2 54

ತ್ರೇಷ್ಟ್...⊍ ∞

Selent en en

Salar Salar

₹ .~ \*

و پيپو - سرماينو

و الا راجع

ar ar

**新**特别 100

A SECTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF

g - 1807 - 1770 - 1771

ما رسامه مشد ميدون

· -

Service Trans

Sec. 1921 - 200

· -- --

A .....

4 1

and the second

A CONTRACTOR

h-

an isla. Lie où

1 to 10

Une direction chargée de missions plus limitées sera créée

LIRE PAGE 34



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : Jacques Fauvet

ENDEREDI 23 OCTOBRE 1981

5, RUR DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 4207 - 23 PARIS Télex Paris n° 650572 Tél : 246-72-23

# BULLETIN DE L'ÉTRANGER

# Crise entre Rabat et Nouakchott

Par son ampleur et par ses conséquences, la bataille de Guelta-Zemmour pourrait bien avoir fait franchir un seuil dangereux au conflit du Sahara occidental. Pour la première fois, les hommes du Front Polisario, longtemps dépourvus de tout, forment une véritable armée efficace et disciplinée et se montrent capables d'utiliser des chars avec une maîtrise dont leurs adversaires sont surpris. Pour la première fois, Rabat reconnait que ses avions ont exercé un droit de suite et violé l'espace aérien mauritanien pour bombarder « la base sabraouie » d'El - Aydiyat, à

15 kilomètres de la frontière. L'escalade est non seulement militaire, mais aussi politique. Mercredi soir, M. Mohamed Boucetta, ministre marocain des affaires étrangères, a porté de graves accusations contre Nouakchott. Il a affirmé que des soldats manritaniens avaient participé aux combats et que « des dizaines de blessés mauritaniens et sahraouis avaient été évacués sur l'hôpital de l'état-major, à Nouakchott ». Il a également soutenu que le colonel Moulay Ould Boukhreiss, chef d'étatmajor adjoint de l'armée mauritanienne, et Sid Ahmed Ould Bneijara, ministre conseiller auprès du président de la République et ancien premier ministre, s'étaient déplacés dans la région pour « diriger les opérations ». Il a enfin révélé que Hassan II avait envoyé des messagers aux dirigeants algériens et libyens pour attirer leur attention sur la dégradation de la situation. Tripoli a assuré « ne pas avoir livré de nouveaux armements > au Front.

Nouakehott a réfuté immédiatement ces accusations. Le lieutenant - colonel Khouna Ould Haidalla, chef de l'Etat, a adressé une lettre au secrétaire general de l'ONU, lui demandant d'«user de son înfluence auprès du roi du Maroc afin de le dissuader d'entreprendre des actes inconsidérés et injustifiés » à l'encontre de la Mauritanie. Il affirme que les attaques subies par le Maroc au Sahara occidental no proviennent nullement du territoire mauritanien et qu'aucune troupe étrangère ne s'y est repliée à la suite de la bataille de Guelta-

Zemmour. Il est peu probable que les forces sahraouies aient installé des bases dans le nord de la Mauritanie, zone particulièrement inhospitalière. En revanche, il parait difficile de les empêcher de traverser cette région en venant de Tindouf : les forces marocaines elles-mêmes n'y étaient pas parvenues lorsqu'elles entretenaient une garnison de près de dix mille hommes

dans ce pays. De son côté, le Front Poli-sario affirme que ses forces ont tué deux mille cent des deux mille six cents hommes composant le quatrième régimen. des forces armées royales et fait deux cent quatre prisonniers, dont six officiers. Fort de ce succès. M. Moha-med Abdelaziz, se crétaire général du Front, annonce, dans un message au chef de l'Etat kényan, M. Daniel Arap Moi, président de l'O. U. A., qu'il mettra fin aux opéra-tions militaires des que le Maroc centamera des négociations directes avec lui pour aboutir à un accord de cessezle-feu ».

En attendant, face à un Maroc qui paraît se dérober devant les engagements pris à Nairobi, M. Abdelaziz fait planer la menace d'une nouvelle escalade. «La résistance sous toutes ses formes du peuple sahraoui, en légitime défense, est un choix que l'agression marocaine lui impose», écrit-il. Mais, dans cet inextricable conflit, la Mauritanie, « maillon le plus faible», ne risque-t-elle pas, une fois de plus, de faire les

# M. François Mitterrand va plaider pour des « négociations globales » sur un nouvel ordre économique

Vingt-deux délégations représentatives de toutes les régions du monde (à l'exception du bloc soviétique) tiennent, ce jeudi 22 octobre et vendredi 23, le premier sommet Nord-Sud à Cancun (Mexique), sous la présidence du chef de l'Etat mexicain, M. Lopez Portillo, et du premier ministre canadien, M. Trudeau.

Leur objectif est de donner une « impulsion politique » au dialogue Nord-Sud, qui ne parvient pas à s'engager; pour M. Mitterrand, il s'agit d'en arriver à des « négociations globales » pour un nouvel ordre économique mondial au sein des

De notre envoyé spécial

Cancun. — Avant même le début officiel du sommet Nord-Sud qui réunit lei les dirigeants de vingtdeux pays représentatifs des grandes regions du monde, les 22 et 23 octobre, les chefs d'Etat et de gouvernement accompagnés de leur ministre des affaires étrangères, ont diné ensemble mercredi 21 octobre. A l'ordre du jour figurait la recherche d'un second co-président. La place voisine de celle du président mexicaln Lopez Portillo a en effet été laissée vide par l'autre initiateur du sommet, le chancelier autrichien M. Krelsky, retenu à Vienne pour des raisons de santé.

(Lire la suite page 4.)

affaires étrangères qui dirige la délégation autrichienne, M. Trudeau, premier ministre du Canada

a été désigné.

M. Mitterrand, pour sa part, a dès son arrivée à Cancun, eu un entretien de plus d'une heure avec ie président algérien Chadli. Cette journée préliminaire a en effet donné lieu à d'innombrables réunions bilatérales où l'on a, si l'on en croit certaines délégations, parlé plus volontiers d'autre chose que du sommet Nord-Sud.

F. P.

# Le sommet de Cancun Les nationalisations

# M. Jospin minimise la portée d'une éventuelle opposition du Conseil constitutionnel

A l'Assemblée nationale, le débat sur les nationalisations, après le niclent incident du mardi 20 octobre, se déroule, apparemment, dans un climat plus serein. L'opposition a décide de ne plus défendre systématiquement tous ses amendements.

Evoquant, mercredi 21 octobre, au cours de l'émission de France-Inter « Face au public », la saistne probable du Conseil constitutionnel par l'opposition, M. Lionel Jospin, premier secrétaire du P.S. a rappelé que « jamais les grands courants de réforme ne se sont laissé arrêter par une Cour suprême ». Ce même mercredi, M. Pierre Moussa, P.-D.G. de la Compagnie

financière de Paris et des Pays-Bas, estimant qu'il n'était plus le bon interlocuteur des pouvoirs publics, a démissionné de ses fonctions. M. Jacques de Fouchier, ancien président, a, pour trois mois, pris la responsabilité de la politique générale du groupe.

# La fin du grand combat de M. Moussa

La démission de M. Moussa restera comme un des points forts de la bataille engagée voilà plus de trois mois autour du projet de nationalisations du gouvernement. Non seulement parce qu'il s'agit du premier départ d'un P.-D. G. d'une e nationalisable » fort représen-tatif d'un certain establishment, mais aussi parce qu'il sanctionne un comportement qui a nourri tous ces derniers jours la polé-mique sur les nationalisations.

L'histoire dira, peut-être, un jour pourquoi cet humaniste, peu suspect de conservatisme, est de-venu l'un des plus acharnes adversaires des nationalisations, fermant les yeux, voire même intiont des opérations qui ont conduit à transfèrer une partie du patrimoine du groupe hors de France.

JEAN-MICHEL QUATREPOINT. (Lire la suite page 28.)

# AU JOUR LE JOUR

Sur proposition du ministre des

# **Parapluie**

En attendant la guerre nuciéaire, deux pays d'Europe sont déjà soumis à un bombardement de type conventionnel C'est pire qu'à Gravelotte. Après l'opposition française, qui a nové le débat sur les nationalisations sous parti radical italien vient de déverser cinquante-quatre mille amendements sur le Parlement.

Face à ce débuge d'armes conventionnelles, le pouvoir ne peut pas utiliser contre les « flibustiers » l'arme absolue. L'opposition est tranquille : sur ce champ de bataille, assurément, ce ne sont pas les Américains qui ouvriront

BRUNO FRAPPAT.

HEINRICH BÖLL

Protection

encombrante

ROMAN

traduit de l'allemand par

René Daillie

AUX ÉDITIONS DU SEUIL

# Le congrès socialiste de Valence

Le congrès du parti socialiste se réunit du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, a Valence.

Il doit être, selon M. Lionel Jospin, « le point de départ d'une vaste mobilisation ». L'actuel premier secrétaire, qui sera reconduit dans ses fonctions, propose trois mous d'ordre aux congressisi «Convaincте, entraîner, conqué-

La question de la participation des amis de M. Rocard au secrétariat national du parti reste posée. M. Jospin estime « raisonnable » d'envisager que les représentants des quatre grands couprate » convergent exemble». La rants « gouvernent ensemble » le parti. Une seule motion sera soumise aux congressistes. Cosignée par les courants A (Mitterrand), B (Mauroy) et C (CERES), elle soutenue par le courant C (Rocard).

Les congressistes débattront du rôle de leur parti compte tenu de la situation nouvelle créée par les victoires de M. François Mitterrand à l'élection présidenlégislatives. MM. Paul Quilès, député de Paris, secrétaire natio-nal du P.S., et Roland Dumas, député de la Dordogne, apportent ci-dessous leurs contributions à

A l'occasion du congrès,

tielle et du P.S. aux élections M. François Mitterrand pourrait adresser un message aux socialistes. Ce message serait hi par M. Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l'Elysée.

# Cohérence et fidélifé

par PAUL QUILÈS (\*)

nom de la ville où il s'est tenu, a concernant les rapports P.S.-P.C. et marque l'histoire Interne du P.S. et, la conception de la vie commune au au-delà, la vie politique de notre sein du parti. Enfin. Metz (1979) pays. Epinay (1971) fut le congrès de demeurera assurément pour les social'unité des socialistes et l'an 1 de la listes le congrès le plus décisif renaissance du socialisme démocra-tique en France ; Grenoble (1973) On ne comprendrait rien au celui de la synthèse avec la quasi totalité des courants minoritaires d'Epinay; Pau (1975) celui de l'entrée officielle des amis de Michel Rocard et le passage du CERES dans la minorité; Nantes (1977) celul

de l'impossible synthèse avec le (\*) Sécrétaire national du P.S. Député de Paris.

Chaque congrès, symbolisé par le CERES, en raison de divergences

congrès de Vaience si l'on ne rappeialt pas un passé récent. Il me semble, en effet, que c'est par rapport aux décisions du congrès de Metz que les militants socialistes doivent apprécier aujourd'hui le travall effectué et la justesse des idées émises alors et depuis lors.

(Live la suite page 2.)

# Poursuivre la mutation

par ROLAND DUMAS (\*)

Cette unanimité ne doit cependant pas masquer les problèmes qui, tôt ou tard, se poseront à nous. Par là nous n'évoquens pas la disparition des tendances après les rudes affrontements des dernières années, ni les querelles d'hommes, héritées elles aussi du passé récent. Il s'agit bien davantage de l'avenir du P.S., de sa nature, de son rôle et de son évolution future en tant que parti du gouvernement.

Que sera le parti sans M. Mitterrand ? Une première série de difficultés découle en effet de l'éloignement de celui qui, pen-dant dix ans, est resté le chef de file incontesté du P.S., qui, tour à tour, proposait les hommes, déterminait les alliances. fixait le programme et la stra-tégle, fédérait en un seul parti tous les socialistes, les talents et les expériences les plus divers. Certes, il a aujourd'hui ses successeurs, et tout laisse pensez que le président de la République continuera de jeter un regard attentif sur ce parti qui fut sa création. Mais qui dit a magistère moral » ne dit pas présence et action. Au sein d'un parti appelé encore à se renouveler dans sa base militante et ses gériérations, François Mitterrand

(°) Avocat. Député de la Dordogne.

Le prochain congrès de notre ne sera plus là lors des réunions parti sera donc celui de l'unité. de bureau, lors des comités directeurs et des congrès pour rappeler les objectifs, retendre les énergies et trancher les conflits

(Live la suite page 2.)

# **AUX MAINS NUES**

Le juge d'instruction assas siné mercredi à Merseille n'était ni un « shérit » ni un bureaucrate. Il faisait partie de cette génération de magistrats formés au début des années 70 et dont certains veulent mêler rigueur — voire Intransigeance — et goût du = terrain >.

Avant sa mort, il s'était senti menacé. Les policiers dont il dirigealt les enquêtes de très près — de trop près au goût de certains — l'avaient invité à se métier. L'assassinat du procureur de Palerme, qui comme lui avait à traiter l'affaire de la résurgence de la «French Condrogue, ne l'avait pas inti-

li v a autant d'hypothèses que de dossiers très délicals : drogue, fausse monnale, tuerie du Bar du Télé-phone et même un attentat anti-anarchiste où auralent trempé des membres d'un certain - service ».

Les méthodes du juge Michel, qui ne lui valent aujourd'hui que des éloges, vant plus de critiques que de louanges. Des policiers jugeaient qu'il se mêlait trop de leur travail, des collègues trouvaient qu'il prenait trop de risques, et ses supérieurs étaient parfois réticents. Sans parler des inculpés, qui le trouvaient exceptionnellement

L'assassinat du juge Renaud, a Lyon, il y a six ans. avait Illustré la détermination du grand banditisme. Les meurtriers, connus de la contondus. Ceux du juge Michel ne sont pas près d'êtro retrouvés. Si la « piste sicilienne » vient immédiatement à l'esprit, elle n'est pas la seule et il ne faut pas s'abriter derrière elle pour s'épargner d'examiner

M. Renaud est tombé victime du « milieu » Ivonnais. M. Michel est mort à Marseille, autre pôle du grand banditisme français. Dans les deux cas, des magistrats aux mains nues se sont attaqués aux criminels de manière non « traditionnelle ». Ils ont peut-être payé de leur vie l'adoption de méthodes courantes outre-Atlantique, mais inhabituelles en France.

(Lire page 10.)

DES AMÉRICAINS METTENT EN ÉVIDENCE DES GÈNES IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS CANCÉREUX

(Lire page 34.)

# LEIRIS, MUSIL, SCIASCIA, WOOLF

# Le journal intime et la création

If y a plusieurs façons, pour un écrivain, d'utiliser sa propre vie.

Dans les cas extrêmes, il en tire la matière exclusive de ses livres, comme Michel Leiris, qui continue, avec le Ruban au cou d'Olympia, son autobiographie, recours pathétique contre l'oubli et la mort

Le plus souvent, l'écrivain transpose en romans ce qu'il a vécu, observé ou lu. Dès lors, le journal intime devient un document irremplaçable sur les voles de l'imagination. Ainsi le premier tome, enfin traduit, du Journal, de Virginia Woolf (1915-1918). Comme Leiris, l'auteur de la Traversée des apparences, fait appel, en écrivant, des vicissitudes de l'existence.

Chez Sciascia. le journal (Noir sur noir) se présente davantage comme une réserve d'anacdotes réflexions pour les fictions à venir, C'est encore plus vrai pour Musil. La moindre notation ou citation de ses Journaux, enfin accessibles en français, n'a de sens que par rapport à l'Homme sans quelités, dont la folle entreprise finit par régenter totalement l'attention et la curiosité de l'auteur.

Dans tous les cas, le Journal nous éclaire sur ce mystère vertigineux : les coulisses de la création.

(Lire dans ale Monde des livres », pages 13 et 17, les articles d'André Finkielkraut, Viviane Forrester, Jac-ques Nobécont, Bertrand Poirot-Delpech et Raphaëi Sorla.)

lement à ne pas casser la dyna-

mique populaire qui nous a portés

promesse de conduire a l'autre poll-

tique -. Nous saurons nous en sou-

il est enfin un domaine où, dans

les années qui viennent, le parti

socialiste devra faire preuve de

lucidité et de courage dans ses ana-

lyses et son action : celul des rela-

ehuléjugei zalagotametal egyi

grandlasente et légitime qui se

la course aux armements et les

naques de querre ne doit oas nous

aveugier. Tout en réaffirmant sa

volonté de voir la France favorises

le désarmement, le parti socialiste

se méfiera de la récupération du

mouvement pacifiste auduel on com-

mence à assister, en se souvenant

de la formule de François Mitter-

rand : « Il ne faut pas contondre le

pacifisme comme postulat et la paix

Epinay, Metz, Valence : trois

congrès historiques qui lalonnent la

vie du parti socialiste et qui té-

fidélité qu'il est difficile de contes

ter. Comme à la veille de chaque

congrès, la question est posée de

savoir si l'on verra, après Valence,

les principales sensibilités du P.S.

exercer une coresponsabilité à la

Pour que cela solt possible. Il

faudra que, au-delà de l'acte queique

même motion, appareissent au cours

du congrès une réelle volonté de

travalller en commun et un accord

profond sur les enjeux de la pé

riode, sur le rôle du parti, sur le

contenu du changement. Le resta

ira de soi. Nous pourrons alors,

ensemble, contribuer à cette véritable

PAUL QUILÈS.

e revolution tranquille - que

tête du parti.

ent d'une cohérence et d'une

manifeste à travers le monde deva

# Cohérence et fidélité

(Suite de la première page)

Ce congrès éclaire de facon très didactique la fonction que doit avoir notesinapro enu enab espanisation démocratique : fixer le cap pour les années à venir, se donner les moyens d'agir aur une situation politique 1979. Il s'aglesalt principalement des rapports P.S. - P.C.), rationaliser le travail au sein de l'organisation, confirmer, renouvaler ou élargir una direction sortante sur la base du vote

Les enjeux du congrès de Metz étaient simples, mais décisifs. Je les résumeral ici en quatre points : — Tout d'abord, confirmer sans ambiguîté ou faux-semblant la ligne tracée à Epinay. C'était le sens du fameux = tenir bon = qui donna lieu ici et là à tant d'ironie condes-

- D'autre part, dégager un point d'équilibre programmatique entre ceux que nous appelions dans la contribution du courant Mitterrand des cant lours » et les « technocrates des cent mois ». Rappelons au passage à ceux qui feignent aujourd'hui riqueur économique, mais aussi de la riqueur politique et de la « rupture graduelle » avec le capitalisme figuraient en bonne place dans ce texte.

- Par allieurs, il convenalt de faire passer le fonctionnement du P.S. tant au niveau national qu'au niveau départemental à une vitesse supérieure pour pouvoir assurer dans les meilleures conditions la future

- Enfin, le dernier enjeu, et non le moindre, était de savoir si Francois Mitterrand demeurerait le pre-

Rocard exprimait à la télévision, peu avant le congrès de Metz, son souhait de voir ouverte la succession à la responsabilité suprème au sein du parti.

et l'intelligence d'une pratique de la politique se jugent aux résultats, on ne peut qu'apprécler positivement ce qui a été réalisé entre mars 1979 et octobre 1981. Sans revenir ni sur 'impressionnant bilan électoral des dernières années, ni sur l'aptitude accrue des socialistes à s'organiser, ni sur la réussite de la délicate gestion de l'alliance avec le P.C., le voudrais néanmoins souligner la cohérence et la filiation politique idéologique et pragmatique de notre action depuis Epinay, qui se retrouve dans les quatre textes - contri-butions et motions - présentés par le courant A (courant Mitterrand) à Metz et à Valance. Il était dès lors normal qu'au moment d'aborder le congrès de la victoire les socialistes se rassemblent derrière les homme et les idées de ceux qui ont plus que d'autres, mais avec tous les

Une autre originalité du congrès de Valence tient au fait de la présentation au vote des militants d'un seul texte final (issu essentiellement de l'une des trois contributions). Cette situation, inédite dans un parti organisé selon la système de la proportionnelle des courants, a rendu difficile certains arbitrages sur le partage des responsabilités. La presse s'est faite l'écho des difficultés rencontrées dans quelques fédérations; elle a omis de mentionnes l'accord aisément obtenu dans la quasi-totalità d'entre elles.

### Pérenniser le pluralisme

Valence se situe au moment de l'évanouissement des courants, ouisque ceux-ci se reconnaissent dans duire une plus grande solidarité un même texte. On ne peut cependant pas oublier que la période actuelle succède à une phase d'exa- donner de nouveaux droits aux tracerbation du jeu de ces mêmes cou- vailleurs : de tels objectifs ne peuveni rants lors des débats sur l'Interpré- laisser les forces conservatrices tation de la défaite de mars 1978, insensibles, car c'est leur conception sur la crise de l'union de la pauche, même de la société qui est en sur les réponses à apporter à la pectives présidentielles. Assurément. le P.S. va devoir désormais trouver. sur les principaux problèmes qui se présentent à lui, un mode de régulation interne de type nouveau s'il veut, comme personnellement je le souhaite, pérenniser un pluralisme

Lionel Jospin, dans la présentation de la motion du congrès, a proposé trols missions principales au parti socialiste : « Convaincre, entraîner, conquérir. » Voltà, en effet, de quoi mobiliser les socialistes. Cela Implique que le P.S., sans repler sa fonction de maintien des objectifs et des Idéaux socialistes, soit à la fois le mellieur avocat de l'action gouvernementale et l'alguillon et la force de proposition qui permettront au gouvernement de toujours mieux diriger la France.

Le congrès de Valence sera aussi l'occasion pour les socialistes de dire le rôle qu'ils veulent voir jouer à leur parti dans la bataille idéologique qui s'annonce. Le changement que François Mitterrand a proposé aux Français est, en effet, autre chose qu'une succession de mesures Isolées destinées à satisfaire telle ou telle catégorie d'élec-teurs. Il se heurte inévitablement à la majorité à l'Assemblée nationale ().

une résistance opiniatre de la droite. Lutter contre les inégalités, introentre les groupes sociaux, s'atteques aux racines de la crise économic cause. Les réactions violentes que conomique et sur les pers- l'on constate depuis l'ouverture du R NON témoignage est celul d'un débat sur les nationalisations sont IVI tout à fait éclairantes à cet égard.

> Certes, la droite politique, sans projet et sans véritable leader, a du mal à sortir de l'état de choc dans lequel elle se trouve plongée depuis le 10 mai. Meis elle dispose, à la téte de grandes entreprises, de banques ou même dans la haute administration, de nombreux relais qui s'efforcent d'entraver, de façon active ou passive, la marche vers le changement.

A ces résistances, s'ajoutent les freins que constituent le sentiment de crainte face à tout changemen les délais du travail parlementali gouvernamental et les contraintes de « l'héritage » que nous a léquées la droite. Doit-on pour autant écouter avec complaisance ces appels au réalisme - qui traduisent le plus souvent l'inmiétude de la droite devant une politique qui s'attaque aux intérêts des couches qui la soutiennent?

Le « réalisme » impose en premie lieu de tenir compte des difficultés sans les majorer et en les replaçant dans le mouvement qui vient à peine de s'engager (il y a seuleme

# Poursuivre la mutation

(Suite de la première page.)

Ce n'est pas faire injure au e triumvirat a qui dirige le PS., et plus particulièrement à Lionel Jospin, probablement recondult à son poste de premier secrétaire. de dire qu'il ne dispose pas aujourd'hui de la même autorité. A court terme, la direction sera sans doute plus collective, et le premier secrétaire sans doute davantage un « primus inter pares ». Mais cela pourra-t-il durer ?

La logique d'un parti politique, surtout dans notre contexte institutionnel, où il est nécessaire que se dégage un « présidentia-lisable », veut qu'émerge un leader incontesté au sein du parti et connu (sinon totalement accepté) de l'opinion publique. Nous devons veiller à ce que cette 'ogique ne se traduise pas seulement ou essentiellement dans des affrontements de personnes, mais qu'elle révèle viaiment des oppositions politiques. qu'elle conduise à des choix escentiels.

Dans quel cadre va se dérouler cette réflexion ? Notre parti est, aujourd'hul, confronté à sa reconversion délicate de parti d'opposition en parti de gouverne-ment L'opposition a eu tendance à favoriser le discours idéologique, pur et dur, faisant davantage appel aux grands principes qu'aux réalités ou, plus exactement, ne confrontant guère ceux-là à celles-là.

« Enfin les difficultés commencent », disait Bracke-Desrousseaux au moment où la S.F.I.O. prenait le pouvoir. L'heure est venue de l'adaptation de notre théorie aux dures contraintes de l'action quotidienne qu'elles soient héritées (comme la situation laissée par a droite) ou quasi incontournadepuis cinq mois montre qu'on ne économique extérieur ! Quel fosse peut faire tout et tout de suite. entre le refus absolu du commerce François Mitterrand a dû calmer des impatiences en soulignant l'importance de la durée. Mais trie qui occupe plus de deux cent que de différences entre le beau mille personnes, des contrats siet juste projet d'impôt sur la fortune et la dure nécessité de ne armée française qui ne pourrait pas écraser les chefs d'entreprise créateurs d'emplois, entre le rieur pour le matériel. Bref le programme des nationalisations parti va devoir élaborer un nonet les choix pour se rendre apte à guider le destin national sans cependant atteindre les investisseurs étrangers, sans se couper

extérieur). L'expérience acquise brutalement de l'environnement des armes et le surgissement incongru des réalités : une indusgnés et qu'il faut respecter, une veau type de relations avec le gouvernement, dont les membres sont en majorité choisis en son

### La place des tendances

Notre narti, s'il veut rester une instance de mobilisation de l'opinion et de propositions pour le gouvernement, doit incontestablement adopter son langage. Il doit renoncer, à la tentation du « gauchisme » ou du « révolutionnarisme s, qui le couperait incontestablement de l'action gouvernementale; il doit aussi considérer davantage — ce qui ne veut pas dire, loin de là, s'y soumettre les situations concrètes; il doit enfin renoncer aux faux débats dans lesquels les grands principes se mélent à l'anathème : « gau-che américaine » contre « gauche authentique», plan contre marché, pour n'évoquer que des souvenirs récents.

A court terme, cela impliquera un réexamen de l'opposition et de la place des tendances et des courants de pensée. L'unanimité d'aujourd'hui n'implique certes pas la disparition de ces courants qui, au demeurant, constituent à la fois notre originalité et notre richesse. Mais l'erreur serait de croire que les tendan-ces sont à jamais figées et desbles (comme l'environnement tinées à se perpétuer. Au

contraire, bien des reclassements sont possibles des lors qu'on s'occupera moins des hommes et qu'on pariera plus vrai. Une « gauche » et une « droite » an sein du P.S.? Sans doute. Mais peut-être s'apercevra - t - on, à l'épreuve du temps et du pouvoir, que la « droite » n'est pas nécessairement là où il fut décidé qu'elle était et que des sensi-bilités de « gauche » ou de « droite » coexistent à l'intériem de tous les courants. Mais k parti, dans son ensemble conservera blen entendu un tôle primordial d'incitation, de proposition et de réflexion.

Nul doute que notre parti, qui su conduire le changement à l'échelle de la nation, saura aussi grande mutation amorcee à Epinay va se poursuivre à Valence par le renforcement d'un parti socialiste puissant et nouveau, autour duquel s'organisera toute la gauche et, par voie de consèquence, la vie politique française pour de longues années

ROLAND DUMÁS.

# Je m'inquiète

par ALAIN LAURIOT PRÉVOST (\*)

Plus d'actions, moins de discours

avant l'élection de François Mitterrand. C'était la première fois et détermination. J'ai cinquante-neuf ens. J'appartiens à une famille bourgeoise ancienne, comme on dit, bien apparentée, mals non possédante. Je suls chrètien engage. J'ai occupé depuis trente ans des postes progressifs de cadre pour arriver à devenir chaf d'entreprise P.M.E. pour le compte des autres. Et, justement. i'ai beaucoup souffert de ces e autres » à bien des titres.

Par la force des enchaînements de mes expériences et après des révoltes successives, j'en suis arrivé à détester le système capitaliste et. surtout, l'état d'esprit de ses chamsils. J'apparente ceux-là, aujourd'hui, à des accapareurs. J'ai lutté seul pendant longtemps sans grand succès et en perdant bien des batailles. Toutes ces séquences ne m'obligeaient pas pour autant à voter pour une gauche inconsistante et divisée, dominée par un parti communiste dont le ne voulais pas pour la simple raison qu'il n'était pas libre. Pour mol, les socialistes, de Léon Blum à Guy Mollet, demeuraient des velléitaires pieins de reves et de bonne volonté, généreux autant que verbeux. On ne pouvait compter sur eux, si ce n'est pour vider les caleses de l'Etat, cafouiller, et faire preuve finalement d'une étrange incapacité à gouverner quiconque et même pas

Puis vint François Mitterrand, auquel personne ne croyaît du fait de son passé politique assez loin, a priori, des positions socialistes dont il faisalt profession de fol. Qualle confiance pouvait-on faire à cet homme ? Où se situait sa vérité ? Que pouvait-on attendre de sa capa-cité de leader ? Le temps a passé et le P.S. s'est peu à peu construit en s'extirpant non sans mal de ses contradictions. Mals, en fait, personne ne croyait vralment qu'il seralt capable de renverser la majorité politique conservatrice en France et avec un score bien mellieur que celui qu'evait réalisé Glecard d'Estaing.

Comme j'ai pu constater tout au long du septennat de Giscard d'Estaing l'énorme fausseté de l'armée capitaliste au pouvoir ; comme ['ai vu tous les scandales significatifs qui se sont succédé; comme j'ai souffert avec tant d'autres de l'arrogance des gens du système : et, surtout, comme je me suis rendu compte que cette cilque bourgeoise exploi-

terait indéfiniment les autres pour son profit égoïste personnel, j'al pris la décision de m'engager. Je pense que, même s'il existe au P.S., ou dans son entourage, des opportunistes aux dents longues, comme partout, la majorité des inscrits, des sympathisants ou des votants n'a probablement pas de prétention à obtenir pour soi des avantages qui ne sont visés que pour la commu-

Je n'ignorais pas, je n'ignore toujours pas, les dangers et les falblesses du appialisme. On ne passe pas facilement de l'opposition négative à une direction positive, surtout quand on a été obligé de faire une campaone électorale plus ou moins démagogique, et que l'on a dû s'appuyer sur le P.C. pour arriver à ses fins. On ne passe pas sans mal de l'utopie au réalisme. On ne transforme pas le flou d'une dialectique populaire en solutions pragmatiques et efficaces face aux problèmes si graves nés de la pré-

On parie beaucoup chez les

socialistes, mais on ne prend peut-

être pas les moyens ni les mesures

nécessaires et assez vite, pour

vaincre pour longtemps une oppo-

sition forte et menacante dont la

réserve actuelle n'est pas significe-

tive d'abandon ni de faiblesse. J'ai

essayé de dénoncer les risques qui

montent dans l'ombre parce que je

connais parfaitement l'esprit et les

méthodes de mon milieu social,

mais je ne suis qu'un rouage sans

complexe du P.S. qui permet peu à

la base de s'exprimer. De toute

manière, cette base est encombrée

par un manlement assez sirupeux du

verbe qui fut l'arme sociatiste avant

les élections et qui risque mainte-

nant en se retournant de blesser à

Comment faire comprendre qu'il-

faut adopter des manières plus

pragmatiques et plus systématiques,

en attachant aux chiffres et aux falts

une importance de beaucouó supé-

rieure à celle des mots. Plus d'ac-

tions, moins de discours. Et aurtout

une organisation urgente pour ame-

ner les états d'esprit à changer par

tous les moyens possibles. On ne

transforme pas les esprita par force.

on peut les réduire, c'est tout, et

on suscite alors des résistances

mort le parti et le pouvoir.

prétention au sein de l'apparei

sente crise mondiale. C'est facile d'être populaire dans l'opposition inactive, ce l'est moins quand on

Or, après à peine quelques mols de pouvoir socialiste, à paine pour moi après mes premières expériences de la vie d'une section locale. et en connaissance des moyens du milleu social réactionnaire auguel j'appartiens, je m'inquiète pour cet espoir tout neuf qui risque, comme vont les choses, d'être décu rapidement. Je n'ai pas l'impression que les socialistes du haut en bas de l'échelle hièrarchique se rendent blen compte d'une partie profonde des problèmes à résoudre pour réussir le fameux changement. Mes contacts, aussi sympathiques solentils, me font craindre les entreprises prochaines de cette réaction qui possède des moyens intellectuels et financiers qui péseront lourd sur le champ de bataille de la lutte des

armées. Il faut du temps, de la

ténacité, et des arguments déter-

La haine que vouent ceux qui ont

perdu à ceux qui ont gagné n'est-

mobilisation des anciennes forces

dominantes qui, en pourcentage régi

national, demaurent à peu près

égales aux forces de gauche ? Si en

effet la gauche régnante s'imaginali

qu'elle a gagné par son union, elle

commettralt une lourde erreur d'ap-

préciation. C'est la frange des

écœurés par les excès des autres,

qui a permis à l'union de la gauche

de gagner et aux socialistes de

régner. La gauche traditionnelle

n'est toujours pas majoritaire en

France, et il conviendrait qu'elle ne

l'oubilât pas. Si la trange en ques-

tion est déçue, les revirements

seront certains avec leurs consé-

quences électorales successives ainque celles beaucoup plus graves

et sournoises dans l'immédiat qui

consisteraient à conforter la nou-

velle opposition de droite dans les

actions de démotition qu'elle ne

manquera pas d'entamer sous peu.

ligence, fréquent apanage des bour-

geole, de l'argent et de la position

sociale, pour accaparer exagérément,

Je dénonce l'utilisation de l'intel-

indécis et des gens dans mon genre,

au seul profit de la minorité concarofferts par le pouvoir et compléments directs de celui-ci.

Si le pouvoir de l'argent, ayant pour cadre naturel le capitalisme dans sa forme actuelle, règne en maître en France depuis longtemps. tous les gouvernements du précédent régime et leurs électeurs en sont des supporters passionnés e sont issus du moule bourgeois. Pour la plupart d'entre eux, le sort de l'homme passe bien après l'inférêt personnel et les plaisirs matériels qui en découlent.

C'est pourquoi toute cette casta est prête à se battre, les plus possé dants les premiers, pour tenter de conserver l'intégralité de ses avoirs si souvent démesurés. L'impôt sur la fortune me paraît donc juste et bien venu; Il faut savoir comment il va être modulé pour ne pas risquer gu'un bon brincipe se traduise an injustice face à des cas si différents que nous connaissons et qui ne sont pes tous scandaieux.

Je ne crois pas que le tablest alnsi présenté soit excessif, et îl me semble même qu'il devrait être un peu plus accentué, en ce sens que le christianisme prôné et vécu pa bon nombre de bourgeois de ce type a perdu, à mes yeux, la plupart de ses références aux Evangilas et n'es done pas crédible. Mon espoir s'so croche depuis peu à la nouvelle encyclique de Jean-Paul II sur les droits de l'homme au travail dont les propos, à rapprocher de ceux des socialistes, devraient faire réfléchil les esprits sur les changements à opèrer dans les comportements des responsables au sein de nos commu pour passer de l'état d'égoïste indiridualiste à celui d'altruiste efficace. tout est là.

(\*) Militant socialists. Chef d'en-

Edité par la SARL, le Monde.



Reproduction interdite de sous esti-cles, seuf accord avec l'administration

own parkeire nº 57437.

GABRIELLE BARON

# mémoire vivante

vie et œuvre de MARCEL JOUSSE

> Préface d'André Astoux Postface de Jean Sulivan

"Jousse est un explorateur des grands fonds que peuvent suivre ceux qui n'ont pas tout investi dans les idéologies et qui cherchent autre chose qu'une logique: un contact pour exister aujourd'hui en même temps près du corps et de l'Esprit." (JEAN SULIVAN)

le Centurion

هكذا من الأصل

Le Monde

LE 29º CONGRES Le courant ma a reni

Le vingt-neuvlês ouvrier espazauil s'e avec la presentation surtout employe à lus Il a evoque . la cosi bilités que les socialis du parti -ocialiste es p.5.O.E. det ait . elare untisme, pour attire, le fait que se forma un parti de gouverne D

Mistra. — Le vinte entre de part, sociali esperte, es octobre, rente, es carden, rente de mas d'artire; entre de la securit erich de la recutit Les thomas de diver Zanaten nas recut CH CARLINE COUNTRIES : Utte at nebusina de a se como serana. C messions built only faire pour me pun in com prensite Les de la la tre e altaione ATTMES tre in representa 9 57 .e **dīroj**i .c. pr.n.č.**26** ាត់នេះ ដែល ខណៈលោក ស TTERGO

ompre or PEOE. en differit de se assista de la constant de la constan Marris or Capearolla musicu des postes de bilité De pres. la tent Sanat la la companya h is on is oner gul 6 la neterate d'une lime face la trapilité du con la trapilité du con la ferrance avoir de cu totale avoir de

L est von, go ent en revipe. A

Surgiciant offices As plan passique, cott constant seat traduite Cupation ses possique le concertatio le proventement mise et par les conclusion de deux accords sur les thèmes ( Que d'une for et sur la réponage de l'autre. Le a cara deux d'une de l'autre. Le caracte de l'autre. Le caracte de l'autre. Le caracte de l'autre de la caracte de l'autre de l'autre de la caracte de l'autre de l'autre de la caracte de l'autre a sans doute plus donné lect et imposant avec remerent et le parte sur des autonomies risque faite autonomies : faite percere du terrain a des formations nationali Catalogne surrout. Cette miceration prévai ment an mivenn economi

programme di parti dans maine presente en mai pourreit partatement è mile po- une droile eur moderne Pacanaaissent les dirigeants socialistes. Si la consol dation de la cratie prime à ce point, co convaincre rélemeur de vo le P.S.O.E. piutôt que UN DIRIGEANT IMPOR

DE L'ETA MILITAIT EST TUE AU PAYS BI DANS UN ACCROCHI AVEC LA POLICE (De долге септемровам Madrie La police er stime avoir porté un coup le l'ETA militaire. Un in dirigant

irigeant de cette organ comme d'Gozor a thi Rom José-Andrés I Gogorza, a été tué par les se fondre mercredi 21 octobre, Sant-Sábarra de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del contra del la contra del la contra del la contra del la contra Samt-Sebastien. Un autre der groupes operationnels de Jaurecul Aldube, a, lu the tue, tandia q'an trois ste, Carlos Martinez, était de Gozor : dirigeait, semble-des plus importants common 12TA, qui était charge des tions dans la capitale. Cet alirontement se produ alirontement se produ après l'arrestation, c Garcia-Hoz produce decimals

professent d'université. M. Garcia-Hoz, et deux dirigean Monvement feministe et Monvement Jimena Alonso et fai, Seusation il s'agit (manes très commues dans ionnes tres connues dans i lient intellectuels. — Th. M.

# **EUROPE**

#### Espagne

LE 29° CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER

# Le courant modéré de M. Felipe Gonzalez a renforcé depuis deux ans son emprise sur l'appareil

Le vingt-neuvième congrès du P.S.O.E. (parti socialiste ouvrier espagnol) s'est ouvert, mercredi 21 octobre, à Madrid, avec la présentation du rapport de M. Felipe Gonzalez, qui s'est surtout employé à justifier la ligne modérée suivie par son parti. Il a évoqué « la confrontation entre l'idéologie et les responsa-bilités que les socialistes ont du assumer ». Parlant de la victoire du parti socialiste en France et en Grèce, il a affirmé que le P.S.O.E. devait « élargir an maximum les frontières de son militantisme, pour attirer des secteurs nouveaux». Il a insisté sur le fait que sa formation devait se presenter avant tout comme un parti de gouvernement.

#### De notre correspondant

Madrid. — Le vingt-neuvième congrès du parti socialiste ouvrier espagnol (PS.O.E.) s'est ouvert, mercredi 21 octobre, à Madrid, avec un mot d'ordre: « le changement dans la sécurité ».

Les thèmes de divergences ne manquent pas : reconnaissance des courants d'opinion ; primauté donnée à la « lutte au sein des institutions » aux dépens de la « mobilisation de la société » et

institutions » aux dépens de la « mobilisation de la société » et du combat syndical. Comme les militants du P.C.E., les socialistes s'interrogent sur l'étendue des concessions qu'ils ont été amenés à faire pour ne pas mettre en péril cette « transition vers la démocratie », qui est encore loin d'être un fait accompli.

Les débats ne s'annoncent pourtant pas très virulents car les principaux contestataires ont déclaré forfait. Arguant du refus de la direction d'u P.S.O.E de reconnaître la représentation proportionnelle et le droit de vote individuel, les principaux membres du secteur « radical » re-

bres du secteur « radical » regroupés au sein du courant
« gauche socialiste » ont décidé
de ne pas prendre part au
congrès. Il est vrai qu'ils n'ont
plus le vent en poupe. Au dernier
congrès du P.S.O.E. en mai 1979,
ils avaient réussi à mettre en
difficulté la direction du parti
lors de la discussion des textes
de référence. Leur succès avait
amené le départ du secrétariat
général de M. Felipe Gonzalez qui
n'avait réintégré son poste que
quatre mois plus tard à l'issue
d'un congrès extraordinaire.
Depuis, les partisans de M. Felipe Conzalez ont renforcé leur bres du secteur « radical » re-

lipe Conzalez ont renforce leur contrôle sur « l'appareil » du parti et écarté progressivement leuns opposants des postes de responsa-bilité. De plus, la tentative de prisch du Zi fevrier a renforce la position de ceux qui défendent la nécessité d'une ligne modérée face à la fragilité du régime civil. « Il faut songer à consolider la démocratie avant de penser au socialisme », affirment à l'envi les dirigeants du parti. 23 tevrier

les dirigeants du parti.

Au plan politique, cette préoccupation s'est traduite par la
« politique de concertation » avec
le gouvernement mise en œuvre
par les socialistes, qui a permis
la conclusion de deux grands
accords sur les thèmes économiques d'une part et sur la politique
régionale de l'autre. Le P.S.O.E.
a sans doute plus donné qu'il n'a
reçu en composant avec le gouvernement, et le pacte sur « l'Etat
des autonomies » risque de lui
faire perdre du terrain au profit
des formations nationalistes, en

des formations nationalistes, en Catalogne surtout. Catalogne surtout.

Cette modération prévaut également au niveau économique. Le programme du parti dans ce domaine présenté en mai dernier a pourrait parlaitement être assimilé par une droite europeenne moderne », reconnaissent en privé les dirigeants socialistes.
Si la consolidation de la démo-cratie prime à ce point, comment convaincre l'électeur de voter pour le P.S.O.E. plutôt que pour la

#### UN DIRIGEANT IMPORTANT DE L'ETA MILITAIRE EST TUÉ AU PAYS BASQUE DANS UN ACCROCHAGE AVEC LA POLICE

(De notre correspondant.)

Madrid. — La police espagnole estime avoir porté un comp sérieux à l'ETA militaire. Un important dirigeant de cette organisation, connu comme « Gogor », de son vrai nom José-Andrés Izaguirre Gogorza, a été tué par les forces de l'ordre mercredi 21 octobre, près de saint. Sépagnole . Un autre membre Saint-Sébastien. Un autre membre des groupes opérationnels de PETA. José Jauregui Aldube, a, lui aussi, des groupes operationnels de l'ella, 
José Jauregui Aldube, a, lui aussi, 
été tué, tandis q'un troisième activiste, Carlos Martinez, était arrâté. 
« Gogor » dirigeait, semble-t-il, un 
des plus importants commandos de 
l'ETA, qui était chargé des opérations dans la capitale.

Cet affrontement se produit trois 
Jours après l'arrestation, dans la 
capitale, de cinq personnes accusées 
d'avoir aldé et hébergé les membres du « commando Madrid » 
de l'ETA. On compte parmi elles un 
professeur d'université. M. Victor 
Garcia-Hoz, et deux dirigeantes du 
Monvement féministe espagnol, 
Mmes Jimena Alonso et Carmen 
Santos. Leur incarcération avait 
fai: sensation : il s'agit de personnes très connues dans les milieux intellectuels. — Th. M.

droite tout aussi susceptible de réaliser le premier de ces deux objectifs? A cette question que lui posent ses opposants, M. Fe-lipe Gonzalez répond : « L'alternative gauche-droite n'est peut-ètre pas la plus importante actuellement en Espagne. Il existe un certain nombre de mesures urgentes qui sont indispensables pour moderniser la structure de l'Etat comme la réforme de l'ad-ministration ou la mise en ordre de la politique régionale et qui permetiraient de rendre le pou-voir civil plus solide face aux menaces. Ces mesures pourraient être prises tout aussi bien par la native gauche-droite n'est peut être prises tout cussi bien par la gauche que par une droite mo-derne. »

Or, aux yeux des dirigeants socialistes, cette « droite moderne », après quarante années de franquisme, n'a pas encore fait son apparition et les tâches de modernisation de la société espagnole ne pourront être entreprises une par la partide grache. ses que par un parti de gauche modère a Il nous faudra réaliser la révolution bourgeoise que les autres n'ont pas faite » : cette affirmation d'un représentant de l'aile la plus modérée du parti est à peine une boutade. M. Felipe Gonzalez ne dit sans doute pas autre chose lorsqu'il affirme que a si les socialistes français en sont déjà à maîtriser le progrès, nous devons d'abord songer ici à le rendre possible >.

Es dirigeants du P.S.O.E. estiment que cette stratégie leur permettra de gagner du terrain vers
le centre, vers cet électorat indécis de couches moyennes urbaines
que le virage à droite du parti
gouvernemental U.C.D. (Union du
centre démocratique) pourrait
rendre plus accessible. D'autant
que la crise du parti communiste
évite aux socialistes de devoir
« se garder à gauche », « Nous
pourrons récupèrer aux élections
de 1983 les secteurs de centre gauche qu'Adoljo Suarez (qui fut premier ministre de 1983 les secteurs de centre gaumier ministre de 1983 les secteurs de centre gaumier ministre de 1983 les secteurs de centre gaumier ministre de 1983 les secteurs de centre gau-che qu'Adolfo Suarez (qui fut pre-mier ministre de 1976 à janvier 1981) avait réussi à séduire en 1977 et 1979 », affirment les socia-listes. Après avoir souhaité la création d'un nouveau parti de centre susceptible de s'allier à eux, plusieurs dirigeants du PSOE, galvanisés par les exem-ples de la France et de la Grèce, songent maintenant à une majo-rité absolue de sièges au Parle-ment après les prochaînes élec-tions.

dans le désert

#### Grèce

Les résultats définitifs du scrutin du 18 octobre

# Le gouvernement de M. Papandréou dispose de 172 sièges sur 300 au Parlement

Athènes (A.F.P., A.P.). - Le gouvernement constitué par M. Andréas Papandréou (le Monde du 22 octobre) a prêté serment, mercredi 21 octobre, devant le président Caramanlis, puis a tenu son premier conseil. Le premier ministre a lancé un appel à la réconciliation nationale, en soulignant que son gouvernement était « celui de tous les Grecs », et qu'il ne devait pas décevoir « les espoirs que le peuple hellène a mis en lui en l'élisant à une telle

M. Papandréou a reçu de nouveaux messages de félicitations, en particulier celui de M. Brejnev. A Pékin, en revanche, le Quotidien peuple, sans commenter directement la victoire électorale du PASOK, a mis l'accent, dans un article publié mercredi, sur « les profondes inquiéfudes que ressent l'opinion occidentale à la suite

du changement politique en Grèce ».

A Athènes, le ministère de l'Intérieur a rendu publics les résultats officiels du scrutin du 18 octobre. Selon ces chiffres, la majorité gouvernementale est de 172 sièges sur 300 (et non de 174, comme il avait été précédemment annoncé).

| 20 no     | v. 1977                                     | 18 oct. 1981                      |                                                                                                       |  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 38      | 9 255                                       | 7 31                              | 3 628                                                                                                 |  |
| 5 19      | 3 659                                       | 5-753 297                         |                                                                                                       |  |
| 5 129 884 |                                             | 5 670 941                         |                                                                                                       |  |
|           |                                             |                                   | <del></del>                                                                                           |  |
| <b>~</b>  | Slèges                                      | <b>%</b> .                        | Sièges                                                                                                |  |
| 25,33     | 92                                          | 48,06                             | 172                                                                                                   |  |
| 41,85     | 173                                         | 35,86                             | 115                                                                                                   |  |
| 9,36      | 11                                          | 10,92                             | 13                                                                                                    |  |
|           | 6 38<br>5 19<br>5 12<br>%<br>25,33<br>41,85 | 2 Stèges<br>25,33 92<br>41,85 173 | 6 389 255 7 31<br>5 193 659 5 75<br>5 129 884 5 67<br>2 Stèges %<br>25,33 92 48,86<br>41,85 173 35,86 |  |

Seules ces trois formations sont désormais représentées au Parlement Esties ces trois formations sont desormals represented all ratement. L'Union démocratique du centre, qui avait obtenu il.95 % des suffrages et 15 siègés en 1977, et a éclaté depuis, ne dispose plus d'aucun siège à l'Assemblée. Le parti communiste et el l'intérieur » (surocommuniste) obtient 1,37 %, et le parti progressiste 1,69 %. Une dizame d'autres petites formations recueillent moins de 1 % des suffrages.

### R. F. A.

#### LES CINQ TERRORISTES AUTEURS DE LA FUSILLADE DE MUNICH AURAIENT SÉJOURNÉ EN FRANCE

les secteurs de centre gaudolfo Suarez (qui fut preinistre de 1976 à janvier
musit réussi à séduire en
1979 n, affirment les sociaAprès avoir souhaité la
d'un nouveau parti de
susceptible de s'allier à
nuisieurs dirigeants du
galvanisés par les exemla France et de la Grèce,
maintenant à une majosolue de sièges au Parieprès les prochaines élecTHIERRY MALINIAK.

dernières éditions du 22 octobre.

[Né en 1929, venu de B.D.A. en
1953, Friedhelm Busse avait regroupé
en trentaine de droupescules d'extrème droite, les organisant en groupes paramilitaires. Son
mouvement était très violemment
antisémite. Il aurait des rapports
et des Munich estime que les cinquet de sièges au Parieprès les prochaines élec-

Sadate

Israël

et:

# Pologne

#### NOUVEAUX INCIDENTS ENTRE LA POLICE ET DES MILITANTS DE SOLIDARITE

mission nationale de Solidarité se réunit à Gdansk ce jeudi 22 octobre. Elle doit se prononcer sur le principe d'une grève d'avertis-

Varsovie (A.P.P.). - La com-

La tension reste vive en Pologne. De nouveaux incidents ont
mis aux prises mercredi — à
Wroclaw cette fois — la police
et des militants de Solidarité qui
distribualent des tracts. Quelque quinze cents personnes ont
alors manifesté devant le commissariat pour exiger la libération
de onatre militants aporéhendés. de quatre militants appréhendés.

de quatre miniants apprenences.

Pendant ce temps, Mgr Giemp
— qui venait de passer quatre
jours au Vatican — rencontrait le
général Jaruselski. Les deux interlocuteurs ont, selon l'agence PAP,
souligné adun commun accord
la nécessité de poursuivre la coopération enire l'Eglise et l'État
dans l'intérêt du peuple (polonais), de la paix intérieure, de la
réalisation fructueuse du processus du rénouveau (en Pologne).

### ASIE

#### Afahanistan

### La résistance contrôlerait les villes de Hérat et de Kandahar

Selon des sources diplomatiques à New-Delhi et à Islamabad, la situation militaire reste bloquée dans la plupart des régions d'Afghanistan, tàndis que la résistance concentre ses attaques contre les principales villes, Kaboul, Kandahar et Hérat. Les maquisards des grandes villes.

M. Mohammed Youssouf Farders l'agis était

fonctionnaire afghan, qui s'est A.P., U.P.I.J.

dahar et Hérat. Les maquisards occupent des positions tout autour de la capitale et contrôleraient la route Hérat-Kaboul jusqu'à to kilomètres de Kaboul Ils aurait nancé plusieurs attaques en ville ces derniers jours, tuant ou capturant des militaires afghane et soviétiques. L'aéroport aurait même été fermé quelques heures le 18 octobre. Hérat et Kandahar seraient pratiquement aux mains de la résistance.

Les officiels du régime prosoviétique de M. Babrak Karmal se rendent à leur bureau le matin et se réfugient en fin d'aprèsmidi dans des bases soviétiques situées à proximité des deux villes. Le 1et octobre, à Hérat, la voiture du premier ministre, sultan Ali Ketshmand, aurait essuyé des coups de feu.

D'autre part, selon un haut fossible des deux fonctionnaire afghan, qui s'est des deux villes. Le 1et octobre de feu.

D'autre part, selon un haut fossible des deux fonctionnaire afghan, qui s'est des deux villes. Le 1et octobre de feu.

D'autre part, selon un haut fonctionnaire afghan, qui s'est des deux villes. Le les industries sont en sommeil, et les biens de consommation doivent de l'office de contrôle de l'industrie textile et membre du conseiller économique du gou-vernement, président de l'office de contrôle de l'industrie extile et membre du conseil d'administration dela compagnie aérienne Ariana. Il n'y a plus une, mais deux économies, a-t-il ajouté à son arrivée à Peshawar, au Pakistan « Les moudjahidin empêchant partiout le fonctionnement régulier des transports terrestres, certaines régions regorgent de produits agricoles qui font totalement déjaut à leurs voisines. A l'exception du gaz extrail du gisement de sintent de l'industrie extile et membre du conseiller économique du conseiller économique du conseiller écontrôle de l'industrie extile et membre du conseiller écontrôle de l'industrie extile et membre du conseil d'administration dela compagnie aérienne Ariana. Il n'y a plus une, mais deux économies, a-t-il ajouté à son arrivée à Peshawar, au Pakistan « Les moudjahidin empêcent et deux économies,

# **AMÉRIQUES**

#### Colombie

# La grève générale a été peu suivie en raison de mesures de sécurité exceptionnelles

ent quadrillé les vingt-deux capi-tales provinciales afin de prévenir le mouvement, déclaré « subtersif et illégal » par le gouvernement du président Turbay. A Bogota, des blindés légers et des auto-mitrailleuses patrouillalent dans les rues, et la troupe gardait les bâtiments publics, les terminaux de transport et les grandes entre-prises privées, Selon des sources militaires, quatorze mille soldats en uniforme et deux mille cinq en uniforme et deux mille cinq cents membres des services de renseignement ont été mobilisés dans la capitale. Quelques inci-dents se sont produits dans les quartiers méridionaux de Bogota. La grève n'a finalement touché que les transports publics, et la circulation a été réduite en ville en raison de troubles possibles. Dans le cadre du « statut de

sécurité », mesure d'exception-complétant l'état de siège, le gou-vernement avait pris dès le début soiligne « d'un commun decort la nécessité de poursuivre la coop pération entre l'Eglise et l'Etat de la semaine, outre des mesures de précaution militaires, un certai nombre de décrets contre la prévie. Ainsi, les personnes qui organisalent ou participaient au mouvement risqualent de trente à cent quatre-vingts jours de prime et financés par le marxisme internacionale ».

Le primat s'est également entretenu avec M. Lech Walesa, de retour en Pologne.

Une grève générale lancée, le mercredi 21 octobre par la confédération syndicale des travailleurs de Colombie (C.S.T.C.) a été faiblement suivie, notamment en raison des mesures de sécurité exceptionnelles prises par les autorités et par la police, qui a arrêté plus de huit cents personnes.

L'armée et les forces de l'ordre ent quadrillé les vingt-deux capitales provinciales afin de prévenir le mouvement, déclaré e subversif

de sécurité a.

La première grève générale organisée en Colombie par plusieurs centrales syndicales, le 14 septembre 1977, sous la présidence de M. Alfonso Lopez Michelsen, a vait provoqué la mort de trente personnes. Le droit de grève est inscrit dans la législation colombienne mais le législation colombienne, mais le gouverneme it décréter mouvement illégal, en vertu, pré-cisément, du statut de sécurité. L'événement a, par ailleurs, donné lieu à une polémique franco-colombienne. L'ambassade franco-colombienne. L'ambassade de Bogota à Paris a dénoncé, le mercredi 21, comme une « intervention inadmissible dans les affaires intérieures de la Colombie » le soutien apporté, quelques jours plus tôt, par le parti socialiste français à la grève générale. L'ambassade a exprimé sa « vive inquiétude devant l'attitude du parti se trouvant au gouvernement de la France en faveur des arrouves antidémocratiques qui

# A TRAVERS LE MONDE

# Centrafrique

L'ARMEE RESTE AU POUVOIR. — Le général Kolingba
a déclaré mardi 30 octobre, à
Gbadolite, village natal du
président Mobutu du Zaire,
que l'armée restera au pouvoir
au Centrafrique a u s s i longtemps que l'exigera une situation économique « préoccupante ». Le président centrafricain, c i té par l'agence
zairoise de presse (AZAP), a
mis sur le compte de la classe
politique, à ses yeux « incapable de garantir l'unité du
peuple centrafricain », la détérioration de la situation écotérioration de la situation éco-nomique dans son pays. — (A.F.P.)

# Diibouti

PARTI UNIQUE INSTITUE ET MODIFICATION DU MODE D'ELECTION DES DEPUTES. — L'Assemblée nationale a adopté lundi 19 octobre deux projets de loi instituant le parti unique et modifiant le mode d'élection des députes, a-t-on appris mercredi 21 octobre de source officielle. La « loi sur la mobilisation générale » reconnaît l'existence du seul « Rassemblement populaire pour le progrès (R.P.P., an pouvoir, partiunique de facto). La même loi proclame l'interdiction provisoire de tout autre parti politique. Aux termes de la deuxième loi adoptée lundi, relative au mode d'élection

des députés, les soixante-cinq membres de l'Assemblée nationale seront étus pour cinq ans sur une liste unique proposée par le R.P.P. Le mandat de l'actuelle Assemblée prendra fin le 8 mai 1982. Les prochaines élections législatives devraient avoir lien quarante jours avant cette date. Les deux lots ont été votées à l'unanimité par les députés présents. — (A.F.P.)

[Ces votes sont intervenus six [Ces votes sont intervenus six semaines après l'arrestation de treize dirigeants de l'opposition (« le Monde » du 10 septembre) qui avaient annoncé, en août, la qui avaient annonce, en sour, is formation d'un Parti populaire djibontien (s le Monde » du 18 août). Parmi ces personnalités, accusées d'activités a antinationales et subversives », figurent deux anciens ministres, MM. Ahmed Dini et Abdallah Mohamed Famil On investit ences levié. men Dini et Abdatia Monamen Kamil. On ignorait encore, jeudi an fin de matinée, si le gouver-nement du président Hassan Gouled comptait ou non les traduire en justice.]

# **Etats-Unis**

■ LE SENATEUR BYRD OP-POSÉ A LA VENTE D'AWACS A RYAD. — Le sénateur Ro-bert Byrd, leader de l'opposition démocrate au Sénat, a annoncé mercredi 21 octobre qu'il vote-rait contre le projet de 8,5 mil-liards de dollars d'armement, dont cinq avions-radar AWACS, à l'Arable Saoudite, La décision du sénateur Byrd, qui pourrait influencer celles

d'autres sénateurs démocrates constitue un revers pour le président Reagan à une se-maine du vote décisif du Sénat, prévu le 28 octobre, sur cette vente. — (A.P.P.)

L'AIDE MILITAIRE A L'INDE ET- AU PAKISTAN. — Le Sénat a adopté mercredi 21 octobre, en dépit de l'opposition de l'exécutif, une motion demandant l'interruption de toute aide américaine à l'Inde ou au Pakistan si l'un de ces deux pays devait faire exploser un engin nucléaire. — (A.P.)

# Italie

• LE PARTI RADICAL ITA-LIEN a dépose cinquante-quatre mille amendements au projet de modification du rèprojet de modification du re-glement de la Chambre, qui vise à empêcher l'obstruction-nisme. Le travail parlemen-taire risque d'ètre paraiysé pendant plusieurs semaines par le débat. — (A.F.P.)

# Soudan

● ARRESTATIONS. — Les forces de sécurité soudanaises ont arrêté mercredi 21 octobre deux cent huit personnes qualifiées de « vagabonds, chômeurs et infiltrés », dans le cadre de la campagne gouvernementale destinée à renforcer la sécurité dans les grandes villes soudanaises et à dépister les « saboteurs envoyés par la Libye ». — (U.P.I.)

mutation

**排除 数** 500gggg

.**ತ**.೪. ಜಕಲ್ ಫ್ರ

建分层 化

Contract of

÷ . **#** 7 × 11 ±

ጃች<u>ነው</u> ይ

**第4年7年** 

Beerland - L

**河 (元7**75年-7

3.5 3\*. / ·

. . . 21.1

12.4

(A) المناز فالموجيج

表質 ・ 1~・

Egg William - A şedor o.

÷ .

A STATE OF THE STA

- -

- 1987 A. .

. garan e Garan

gar 40 miles - 1

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

\$84.50 T T

 $\delta v_{\rm total} = v_{\rm total}$ 

기업(1) 1 발개 일본(1)

**建** 

e Services and the services

🦸 gran (m) 8 4 4 5 (Egree A)

200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

المراجع والمحاجد And the second

1 1 - - - - - - · · ·

Service and a service of

Section of the sectio

Control of the Contro gas and and the second 5 (**AB** 15)

Section 1997

Company of the Compan

5 L 1 L <u>3</u>4 5 ....  $\mathcal{L}(\mathcal{Q}(M), \mathcal{Q})$ 12 -

10 m

ه د په سپېږ

des propositions concrètes qui per

mettront de faire avancer le débat.

taines matières premières (le caceo,

année sur l'autre. D'autant que les

Réunir vingt-deux chefs d'Etat et

le sucre, l'uranium) s'effondrer d'un

» il est impossible de laisser cer-

# De la bonne volonté politique à la coopération économique

Cancun. — Les relations entre la France et le Mexique, depuis la fin du septennat de M. Giscard d'Etsiing, avaient été ma:quèes, avant la visite d'Etat effectuée par le président Mitterrand, du 19 au 21 octobre, par deux évé-nements : la « broullie pétro-lière » et la déclaration commune sur le Salvador. Celle-ci symbo-lisait la convergence des points ilère » et la déclaration commune sur le Salvador. Celle-ci symbolisait la convergence des points de vue des deux parties sur de multiples questions de politique internationale. « L'affaire » du pétrole symbolisait, pour sa partile difficulté des deux pars à concrétiser dans le domaine économique une bonne entente qui ne date pourtant pas d'hier.

Les convergences constatées à propos de Cancun, la volonté de poursuivre l'action engagée par la déclaration commune sur le Salvador, ou même l'ambificuse politique culturelle commune définie par M. Mitterand le 20 octobre à l'Alliance française de Mexico, ne constituent donc pas des surprises. Le problème délicat est celui des relations économiques. Il était étient, pour les deux parties, qu' « aucun fruit économique immédiat » n'était à attendre de la visite. Mais cette dernière ferait-elle avancer les choses dans ce domaine?

dernière ferait-elle avancer les choses dans ce domaine?

Deux ministres français ont précédé M. François Mitterrand, Mme Edith Cresson et M. Plerre Dreyfus. Leurs visites ont servi à beliser le terrain. Dans le domaine agricole, Mme Cresson avait pu expliquer à ses homologues la disposition de la France à contribuer à l'organisation des logues la contribuer à l'organisation des marchés agricoles du Mexique et son désir de construire id une usine de protéines unicellulaires pour l'alimentation animale. visite de M. Dreyfus avait.

quant à elle, permis d'avancer sur deux dossiers importants. A pro-pos de Renault, il avait obtenu

De notre correspondant

un accord permettant de réscudre certains problèmes juridiques complexes faisant obstacle au développement de la Régie au Mexique. A ce « cadeau » mexicain devait répondre, quelques semaines plus tard, un geste de Paris: la décision prise le 13 octobre par la Compagnie française des pétroles (CFP) de reprendre les achats de brut maxicain. « L'atmosphère », selon le mot de M. Dreyfus, était donc meilleure à la veille de l'arrivée de M. Mitterrand; mais un malaise demenrait. Il avait pour noms: métallurgie aviation et mucléaire.

Le « dossier » métallurgie est constitué par le projet de construction d'un laminor, dit Sicarisa-II. Le 18 octobre, quelques heures avant l'arrivée de

sicarisa-II Le 19 octobre, quelques heures avant l'arrivée de M. Mitterrand, les Mexicains ont aunoncé qu'ils ne retenaient plus que deux propositions : l'anglaise et, au deuxième rang, la française; une décision définitive sera prise le 19 décembre. Il semble, à l'issue de la rencontre, que l'adjudication pourrait être partagée entre les deux pays.

Le dossier « aviation », c'est la proposition française de vendre des Airbus aux compagnies mexicaines. Quant à la partie nucléaire, elle dérive de l'appel d'offres lancé par la Mexique pour la construction d'une centrale de 2 300 mégawatts, à Lagunas-Verdes : sur les sept entreprises qui ont répondu, une est française.

M. Mitterrand et ses ministres se refusant « à jouer les tepré-M. Mitterrand et ses ministres se refusant « à jouer les représentants de commerce », aucune « percée » concrète n'était à attendre de la visite. Tous les dossiers ont, cependant, été abordés soit par les ministres, soit par les présidents eux-mêmes.

Certains, pourtant, trouvent que

la coopération économique hila-térale piétine. Du côté mexicain, on fait remarquer : « Ce n'est pus parce que nous nous enten-dons bien politiquement que nous sommes obligés de vous donner la préférence dans le domaine commercial » Mais peut-être la visite a-t-elle servi, puisqu'un membre de la délégation française a déclaré : « Nos industriels doi-vent se rendre compte qu'ici la concurrence se situe à un très haut niveau. Pour l'emporter sur les Américains, il faut se situer au niveau des meilleurs Japonais ou des meilleurs Allemands. » Les membres de la délégation

Les membres de la délégation française ont eu l'occasion de prendre connaissance de deux résprendre connaissance de deux réa-lités qui pèsent actuellement sur la prise de décisions par les Mexicains. Les difficultés écono-miques écemment traversées par leur pays (qui expliquent la ner-vosité dans l'affaire du pétrole) ont entraîné de sérieuses coupes budgétaires. Le Mexique, d'autre part, entre dans une phase de moindre mobilité du fait du lan-cement de la candidature de M. Miguel de la Madrid pour succèder au président Lopez Por-tillo (1).

tillo (1). tillo (1).

Sur le fond, même si rien n'a 
été conciu, les deux parties sont 
bel et bien tombées d'accord sur 
le fait que trop de distance entre 
la politique et la coopération économique serait préjudiciable au 
développement de rapports harmonteux entre les deux pays.

F. P.

(i) M. Mitterrand a eu un déjeu-ner privé avec M. de la Madrid. Celui-ci l'a assuré de sa volonté de poursuivre la coopération franco-mexicaine. M. de la Madrid. Il est vrai, a participé, comme ministre du plan et du budget, à la défini-tions des orientations économiques mexicaines ces deranières années.

— Je pense, au contraire, que la déclaration franco-mexicaine a été discutée avec une minutie exceptionnelle, et je constate qu'elle a eu un retentissement considérable dans le monde. Un grand nombre de pays l'ont appuyée. Je citerai, à titre d'exemples, en Europe, la Hollande, l'Triande et l'Autriche.

» L'Internationale socialiste a également pris une position favo-

egalement pris une position favo-rable. En Amérique latine, il est vral que neuf pays se sont pro-nonces contre. De la part d'un certain nombre d'entre eux, cela n'a rien de surprenant. Pour ce qui est du Venezuela, cels s'ex-plique peut-être par les l'en s ètroits maintenus entre le gou-vernement de ce pays et la junte présidée par Napoleon Duarte.

» J'ajouterai, enfin, que les Etats-Unis ont réagi d'une façon

prudente. Sur certains points, ils voient les choses différemment, ce qui est normal. Mais ils ont fait état d'éléments communs en-

- Certains observateurs

commencent même à penser qu'à long terme des perspec-tives intéressantes sont

ouvertes par la déclaration franco-mexicaine. Qu'en pen-

— Il est vrai qu'avec le temps

notre initiative pourrait se reveler utile aux États - Unis. Je pense

utile aux Etats - Unis. Je pense qu'elle est en train de gagner du terrain sur le fond. C'est-à-dire que la nécessité d'un accord politique négocié entre les deux parties se fait chaque jour plus évidente. Nous n'a vons fait que reconnaître une certaine représentativité à l'une d'entre elles. Sans cela, elle ne pourrait pas être partie à la négociation.

> Notre initiative sera n'ille

» Notre initiative sera n tille dans la mesure où la solution qui

s'imposers ne sera pas militaire et fondée sur l'écrasement de l'un des deux camps, mais politique et négociée : ce que nous croyons sonhaitable et possible.

uhaitable et possible.

— Certaines forces politiques du continent semblent souhaiter que la France foue un rôle en Amérique latine en aidant les mouvements et les pays qui s'efforcent de mettre en œuvre une politique fondée sur l'indépendance par rapport duz grandes puissances, Comment voyez-vous cette éventuité?

Propos recueillis par FRANCIS PISANL

tre leur position et la nôtre.

862~101LS ?

# LE SOMMET DE CANCUN

# M. Mitterrand va plaider pour des «négociations globales»

(Suite de la première page.) Les travaux de la conférence devalent débuter ce leudi par une laquelle les chefs de délégations auront dix minutes chacun pour expliquer leur point de vue sur l'ensemble des problèmes Nord-Sud. L'ordre du jour des séances suivantes n'a pas été établi. Aucun communiqué officiel ne sera difréunion. Il y aura, en revanche, une

rand a indiqué, au cours d'une représenter une avancée. Il y au conférence de presse, dans quel état d'esprit il se rendait à Cancun. Les positions qui paralssaient ligées, a-t-li dit, le seront peut-être

moins, parce que personne n'a Intérêt à l'échec de Cancun, et ensuite parce que bezucoup de pré-juges doivent être levés. Loraqu'on

cours dépendent de la sobculation parle de négociations globales (envià Londres, pour le caté notamment. Il faut donc soutenir le cours des sagées au sein de l'ONU, pour un riser les fluctuations des monnaies, Imagine que cela veut dire que l'on cesser d'assurer la puissance d'une déclaration et une conférence de doit aller vers une institution seule monnale. Cancun, c'est une avant-garde. Je souhaite que beaucoup d'autres soient assemblés, un de lourds problèmes et donne lieu. à de curieux celculs. JE VOUS ASSURE!

La sécurité est particulièreme rigoureuse. Hier encore des soldata de l'armée mexicaine, prêts à se sacrificier comme les « goûteurs » des plats servis à Louis XIV, piétinalent en rang sertés las plages avoisinantes pour vérifier qu'aucune mine n'y était enterrée.

Avions, hélicoptères, bateaux, sousmarins, plongeurs, sont en constante activité. Des installations hospita lières très sophistiquées ont été mises en place Elles disposent entre autres d'importantes réserves de sang correspondant au groupe de chaque chef d'Etat. Pius de deux mille cinq cents journalistes couvrir un événement auquel ils n'ont pas directement accès. Les vingt-deux » sont enfermés dans l'hôtel Sheraton dont ils n'ont pasle droit de sortir, alors que la presse trépigne dans un centre remarquablement organisé, mais où fort peu de choses se pa



(Dessin de PLANTU.)

presse des deux co-présidents, dont l'esprit aura été approuvé par les chefs des vingt autres délégations, mais qu'ils feront sous leur

Avant de quitter Maxico, M. Mitter-

de ce type de réunion. Il n'en est rien. Chacun tera preuve d'une approche realiste. Deux jours, vingtla tonalité des propos. Je reste optimiste sur le fait que Cancun doit

**ETATS-UNIS** COTE-D'IVOIRE

# LES CHEPS DE DÉLÉGATION

Volci la liste des participants à la conférence de Cancun :

Algérie : président Chadli Bendjedid ; Autriche : M. Willibald Pahr, ministre des affaires étrangères : Bangladesh : M. Moétrangères : Bangladesh : M. Mo-hammad Shamsul Hug, ministre des affaires étrangères : Brésil : M. Ramiro Saraiva Guerreiro, ministre des affaires étrangères : Grande-Bretagne : Mme Marga-ret Thatcher, premier ministre ; Canada : M. Trudeau, premier ministre ; Chine : M. Zhao Zi-Canada: M. Trudeau, premier inmistre; nertier Falai; Sueue: M. Iridica inmistre; Chine: M. Zhao Zipang, premier ministre; Prance: rere; Elats-Unis: président Rogan; Prancois Mitterrand; R.F.A.: nald Reagen; Venezuela: président Luis Herrera Campins; Yougoslavie: président Sergei

Guyana: président Forbes Burnham; Côte-d'Ivoire: M. Simeon Ake, ministre des affaires étrangères; Inde: Mme Indira Gandhi, premier ministre; Japon: M. Zenko Susukl, premier ministre: Mexique: président José Lopez Portillo; Nigéria: président Shehu Shagari; Philippines: président Ferdinand Marcos; Arabie Saoudite: prince héritier Fahd; Suède: M. Thorbjom Faelldin, premier ministre;

Kraigher ; O.N.U. : M. Kurt Waldheim, secrétaire général (obser-nateur). (Dans un premier article (le Monde du 22 octobre) G. Vi-radelle expliquait les modalités du choix des pays participants.)

◆ La composition de la délégation française. — Outre-MM Mitterrand, Cheysson et Cot, la délégation française à Cancun comprend notamment cancin comprend notamment:

MM. André Rousselet, directeur
de cabinet de M. Mitterrand;
Jacques Attali, conseiller spécial
a l'Elysée; Michel Vauselle, porteparole de M. Mitterrand: JeanBernard Mérimée, chef du protocole; Hubert Védrine, conseiller
technique à l'Elysée; Christian
Sautter, conseiller technique au
secrétarlet; général de l'Elysée;
Régis Debray, chargé de mission;
Pierre Morel, chargé de mission;
Jacques Andréani, directeur des
affaires politiques au ministère
des relations extérieures; JeanClaude Paye, directeur des affaires économiques et financières
au ministère des relations extérieures; Jacques Haberer, directeur du Trésor au ministère de
l'économie; Michel Freycha,
directeur de la DREE au ministère de l'économie et des finances. MM. André Rousselet, directeur tère de l'économie et des finances.

# LES « CUMULARDS » DE LA RETRAITE

En ces temps de chômage, le cumul d'un emploi et d'une retraite est mal considéré. Mais son interdiction pose d'autres questions.

Enquête de Liliane Delwasse

## LES LECONS DE SAGESSE AFRICAINE DE L' « ONCLE » HAMPATE BA

Historien, philosophe, écrivain, ancien diplomate, le Malien Amadou Hampate Ba est le symbole de la sagesse et de la culture africaines.

Interview de Philippe Decraene

# **ARMÉNIENS** TOUS UNIS

le 24 octobre 1981

à 15 h., place François-les

LIBÉRATION ARMÉNIENNE

B.P. 39 - 92162 Antony Cedex

# « La doctrine de Monroe est périmée »

nous déclare M. Castaneda, ministre mexicain des affaires étrangères

Voici le texte de l'interview que M. Jorge Castaneda, ministre mexicain des affaires étrangères, nous a accor-dée à la veille de l'arrivée de

M. Mitterrand à Mexico. a Depuis longtemps, les rela-tions jranco-mexicaines sont bonnes. En quot une amélio-

et qu'en attendez-vous?

— Il est vrai que les relations
entre nos deux pays peuvent être qualifiées de bonnes. Desormais, elles pourront devenir plus signi-ficatives dans le domaine écono-mique et surtout dans celui de la coopération industrielle. Quant la coopération industrielle. Quant à la coopération politique, réduite dans le passé, elle peut se développer et se traduire par des initiatives concertées dans les différentes enceintes internationales. La déclaration conjointe franco-mexicaine sur le Salvador en est un excellent exemple.

 Comment expliquez-vous les difficultés parfois rencon-trées dans la concrétisation de la bonne entente existant entre les deux pays?

- Globalement, je les attri-buerais peut-être à un manque de connaissance mutuelle. Four y remédier, il faudrait donc déve-lopper la collaboration entre nos deux pars. Si l'on prand l'accomlopper la collaboration entre nos deux pays. Si l'on prend l'exem-ple de la fourniture de pétrole mexicain à la France, la difficulté est venue de ce que nous avions compris que l'accord engageait les deux pays. Mais le gouvernement français avait attribué la respon-sabilité de la mise en œuvre dudit accord à la Compagnie française des pétroles, sur les actions de laquelle il n'entend pas exercer d'autorité directe.

» Or la C.F.P., en suspendant ses achats, a adopté une attitude que nous avons considérée préjudiciable aux intérêts mexicains. Techniquement, il n'était pas intendit à la compagnié de procéder bomme elle l'a fait, Mais nous avions comparis des l'appropriements auxiliantements. que comme elle l'a fait. Mais nous avions compris que "l'engagement pris par le Mexique de fournir du pétrole à la France était un engagement de gouvernement à gouvernement et qu'il impliquait aussi des obligations de la part du gouvernement françaix du gouvernement français.

deré qu'il n'était pas légitime que la partie française suspende uniligiralement ses achats en un moment perticulièrement difficile pour le Mexique, Heureusement, la crise s'est résolue de façon satisfaisante pour les deux pays. A partir du 1° novembre, la France reprendra ses achats de 100 000 barils de petrole par jour à des conditions de prix et de à des conditions de prix et qualité convenues entre les deux parties (1).

Vos liens avec les Etats-Unis sont considérables, et, pourtant, dans bien des do-maines, vous parvenez à maines, vous parvenez à mener une politique indépendante, voire en contradiction
avec la leur. Comment cela
est-il possible ?
— Il est clair que notre relation avec les Stats-Unis est pour

nous la plus importante, comme l'indiquent nos trois mille kilol'indiquent nos trois mille kilomètres de frontière commune, le
fait que deux tiers de nos
échanges économiques se font
avec eux, et que plus de la
moitié des investissements en
provenance de l'étranger viennent des Etats-Unis.

3 Ils sont, en outre, notre
principale source de financement. Il n'est pas facile pour
un pays faible d'avoir des relations, dans ces conditions, avec
le pays le plus puissant du
monde. Cependant, grâce à une
attitude de dignité, nous sommes
progressivement parvenus à nous

progressivement parvenus à nous faire mieux accepter. Il est en train de se produire un phénomène nouveau et de la plus grande importance : l'établisse-ment de relations fondées sur le respect mutuel, ce qui per-met leur amélianties

### Upe initiative utile aux États-Unis

— On a reproché à la décla-ration franço-mexicaine sur le Saloador. d'avoir été insuffi-samment préparée, ce qui ex-pliquerait qu'elle ait suscité la réprobation de plusieurs pays d'Amérique latine, y compris de gouvernements démocrati-ques comme celui du Vene-iuela. Ou'en nensez-pous? zuelo. Qu'en pensez-vous?

# 2 HEURES POUR ENFERMER

VOS CALORIES Cest plus qu'il nous faut pour vous poser DUO-FENETRE, peu onéreux et esthétique, n° 1 en Allemagne des procédés d'isolation - Benchuise de combustible - Elimination du bruit

Daduction fiscale - Devis gratuit Paris et 100 Ellomètres alentour - S.C.L.R., 5, rue Charlot, 93 Payillons-sous-Bols. T-S. : 348-85-37.

Je désire la visite

# Revue hebdomadaire de la pres arabe & internationale

Egypts et monde arabe L'expansion d'Aqaba Crise economique au Soudan et nos rubriques régulières ; Confidences, chronologie, armements, marchés arabas... Abonnement somitel : 2750 P édité par le

CENTRE ARABE
DE DOCUMENTATION
ET DINFORMATION (CADI) Directeur : Dr Georges Si Rassi 34, Champs-Elysées, 75008 PARIS Tél. : 225-41-00 Télex : CADI 642836 P

# ACTUALITÉ ARABE

130 titres. 25 pays urabes Au sommaire du nº 15

 Le mieux du monde. Avoir de bons contacts avec un gouver-nement qui représente d'autres formes d'organisation permet une discontinue de la contraction de la contraction. diversification politique et idéo-iogique. Cela ne peut avoir qu'un excellent effet sur le continent. Cela veut dire, en outre, que la doctrine Monnoe, répudiée par les pays d'Amérique latine, est péri-mée. >

(1) NDLR. — Le 13 octobre, un secord a été obtenz aux termes du-quel la compagnie française Total reprendra ses achats de 100 000 barils par Jour à partir du 1s novembre. La moitié des livraisons se fera en pétrole léger du type Ismo, l'autre moitié en pétrole lourd de type

# Au sommaire du prochain numéro :

- informe Rencontre de ringt-deux dirigenst cooptés - de pays indust lies et de pars en dévelor ment, le sommet de Can deit en principe relance fialogue Nord-Sud (le Me du 22 octob<del>...)</del> Vingt-deux chefs d'Etat et

suremement to lear repré guvernement a prendre la pa dacan pendan: une dizaine minutes, no vent pas en cleux h edefinir les reprotes entre ndustrialises et pays en dévelo nent (P.V.D.). Tout au p salend-on 3 co cu'lls attirent tation sur queiques priceries et miliatives susception de relation alloged Nord-Sud, après al mers plusiours enermes deas

I) SITUATION ALIME TARE - Plusiours orateurs en den meitre l'accent sur la frag de cette situation. I compris e de Cancun ilide. Banglade Meique, Bress, Alaerie, Tanza mammesti, Com y a desequili que les bessions et la provinction fagriculture six more, souvent tear en parent passine Ton le monde convient que pvD doivent deployer leurs ?

per elloris pour attendere i autor fisance alimentatire. Ence facinital outlis revised! certain de leurs errentations et que l'as me soit accrue et aménagée passiquence. Le Fonds internation te développement agriculte tFID RVD, à attemune cette autore suce en . s'attaquant @ mudines afferrant les petits j des el parsans sum terre ». Il some comme un exemple de é salion entre pays riches et p poliers en participent dis internent of to partagent. abinistration à parts égales et In P.V D. beneficiaires. Or remastitution des ressources Foots peur la période 1981-1983 monteles difficultes de ce genre

lon le monde est d'accord pe pis de 10 millions de tennes le ma un de l'aide abmentaire. Mais aparait souhaitair e d'arméliorer Boycus et conditions de distributi de cette assistance exceptionne de la rendre mine efficace. mache, il y a peu de chances q è problème de constitution d'u isere mondiale de céréales trou tee solution à Canaun Les Eta bis, forts de leurs stocks, com mendes's opposer, comme ils s'e Ment à la signature d'un accord s h ble - august sont attachés. I Empleus - pouvant fonctions nume un foncs de stabilisation .2) L'ENERGIE. - Le pr leme ne se pose pas dans les mem imes que lorsque eut lieu la conf

(1976-1977): les conditions d Barché se sont modifiées : en outr sintérets, aussi bien parmi les par interiors que parmi les P.V. É e sont pas toujours identiques : V

LE RAPPORT BRANDT

la commission independante sur ls problèmes de développement international a été constituée. à la suggestion de l'ancien prédient de la suggestion de l'ancien is suggestion de l'ancient de la Banque mondinier de la Banque mondinier de l'ancient de l'ancient de l'ancient de la Banque mondinier de l'ancient des pays pauvres et des relations l'ancient de l'anci

le rapport Brandt - « Prorapport Brandt — a ries se pour la survie » — préprame pour la survie » sine de nombreuses recommanda-tions: transferts massifs des tenomes du Nord vers le Sud, sintie au développement des cam-les, abaissement des barrières lounières aux produits des P.V.D., administration plus démo-catione du F.A.I.i. mise à l'étude due taxe en faveur du développe-me taxe en faveur du développee taxe en faveur du développe bios de dépenses et les expor-

ions d'armes, etc. Il propose mi in programme d'urgence. Me les ciai prochaines amées et-mentent, des discussions entre erients et consommateurs de Articul et consommateurs d'un accord atracte du signature d'un accord de signature d'un accord d'orme du système économique de système économique d'orientation réformiste, le rapsort planta s'orantementation de l'orantementation de la signature d'un accord de la signature d'un accord de la signature d'un accord de l'orantementation de la signature d'un accord de l'orantementation de la signature d'un accord de l'orantementation de l'orantementati Plaide vigoureusement fateur de l'interdépendance en féche de se fait assez largel'écho du point de vue des

(1) Public chez Gellimard, Coll.

# DIPLOMATIE

# **NORD-SUD**

LE DIALOGUE

actorial inner place

# LE SOMMET DE CANCUN

II. - D'énormes dossiers

par GÉRARD VIRATELLE

Rencontre « informelle » de vingt-deux dirigeants cooptés ~ de pays industrialisés et de pays en développement, le sommet de Cancun doit en principe relancer le dialogue Nord-Sud (le Monde du 22 octobre).

Vingt-deux chefs d'Etat et de gouvernement (ou leurs représentants), appelés à prendre la parole chacun pendant une dizaine de minutes, ne vont pas en deux jours redéfinir les rapports entre pays industrialisés et pays en développe-ment (P.V.D.). Tout au plus s'attend-on à ce qu'ils attirent l'attention sur quelques priorités et des initiatives susceptibles de relancer le dialogue Nord-Sud, après avoir ouverts plusieurs énormes dossiers. Quels sont-ils?

I) SITUATION ALIMEN-TAIRE. - Plusieurs orateurs entendent mettre l'accent sur la fragilité de cette situation, y compris chez certains participants à la rencontre de Cancun (Inde, Bangladesh, Mexique, Brésil, Algérie, Tanzanie notamment), où il y a déséquilibre entre les besoins et la production de l'agriculture vivrière, sonvent traitée en parent pauvre.

Tout le monde convient que les P.V.D. doivent déployer leurs propres efforts pour attendre l'autosuffisance alimentaire. Encore faudrait-il qu'ils révisent certaines de leurs orientations et que l'assistance soit accrue et aménagée en conséquence. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a été crée en 1977 pour aider les P.V.D. à atteindre cette autosuffisance en « s'attaquant aux contraintes affectant les petits fermiers et paysans sans terre ». Il est présenté comme un exemple de coopération entre pays riches et pays pétroliers qui participent à son financement et se partagent son administration à parts égales avec les P.V.D. bénéficiaires. Or la reconstitution des ressources du Fonds, pour la période 1981-1983, a montré les difficultés de ce genre de coopération (1).

Tout le monde est d'accord pour porter de 7,5 millions de tonnes à dans le FIDA) pays consommateurs près de 20 millions de tonnes le montant de l'aide alimentaire. Mais il apparaît souhaitable d'améliorer les moyens et conditions de distribution cette assistance exceptionnelle afin de la rendre plus efficace. En revanche, il y a peu de chances que le problème de constitution d'une réserve mondiale de céréales trouve une solution à Cancun. Les États-Unis, forts de leurs stocks, continuent de s'y opposer, comme ils s'opposent à la signature d'un accord sur le blé – auquel sont attachés les Européens - pouvant fonctionner comme un fonds de stabilisation.

 L'ÉNERGIE. - Le pro-blème ne se pose pas dans les mêmes termes que lorsque eut lieu la conférence sur la coopération (1976-1977); les conditions du marché se sont modifiées : en outre. les intérêts, aussi bien parmi les pays industrialisés que parmi les P.V.D., ne sont pas toujours identiques; les

# LE RAPPORT BRANDT

omission indépendante sur les problèmes de développement international a été constituée, à la saggestion de l'ancien président de la Banque mondiale, M. McNamara. Présidée par l'an-cien chancelier Brandt, et composée de vingt et une personnalités du tiers-monde et des pays occiden-taux – dont M. Edgard Pisani, pour la France, – elle a remis un rapport (1) qui comprend une ana-lyse des problèmes du développe-ment des pays pauvres et des rela-tions Nord-Sud.

Le rapport Brandt - « Programme pour la survie » — pré-sente de nombreuses recommandasente de nomoreuses recommande-tions : transferts massifs des ressources du Nord vers le Sud, priorité au développement des cam-pagnes, abaissement des harrières donanières aux produits des DVD des des récommandes des P.V.D., administration plus démo-cratique du F.M.L., mise à l'étude d'une taxe en faveur du développe-ment sur les dépenses et les expor-tations d'armes, etc. Il propose anssi un programme d'urgeace pour les cinq prochaines années et, notamment, des discussions entre producteurs et consommateurs de pétrole, la signature d'un accord international sur les céréales, une réforme du système économiq mondial. D'orientation réformist noonal. D'orientation retornates le rapport plaide vigourensement en faveur de l'interdépendance Nord-Sud et se fait assez large-ment l'écho du point de vue des pays du tiers-mo

(1) Publié chez Gallimard. Coll-

hausses des prix des produits pétroliers permettent certes à plusieurs pays producteurs d'augmenter leurs avoirs (dont bénéficie en partie le système bancaire occidental), mais les pays du tiers-monde importateurs voient croître dangereusement leur endettement. Cette situation avive leur animosité à l'égard de l'OPEP, que ne dissipent qu'en partie les projets de coopération Sud-Sud, comme celui que le Mexique et le Venezuela ont mis sur pied. Ils attribuent 30 % de la note pétrolière payée par chaque pays de la région caraïbe (Cuba n'a pas voulu partici-per à ce projet) à des programmes de développement.

Les pays industrialisés souhaitent bénéficier de garanties d'approvi-sionnement à des prix «supportables » : les pays producteurs, de garanties de ressources (pour plani-fier leur développement) ; de possibilités, pour certains, de placement de « surplus » financiers ; d'un élargissement de leur participation aux organes de direction du F.M.I. en échange de plus grands apports de capitaux. Cela n'est généralement pas jugé acceptable par les grands pays riches.

La question de la réforme du système monétaire est liée à celle de l'énergie, et c'est pourquoi le projet de négociations globales bute sur ces deux questions. Les pays industrialisés proposent des mesures pouvant contribuer à freiner la hausse des coûts de l'énergie : économie dans tous les pays, développement des ressources nouvelles ou renonvelables (tel était l'objectif de la conférence de Nairobi en août) et des investissements énergétiques dans ies P.V.D.

# La « filiale » énergétique

Dans cet esprit, la France soutient le projet de création d'une institu-tion spécialisée – filiale de la Banque mondiale - dans la mise en valeur des ressources énergétiques, au financement et à la gestion de laquelle participeraient (comme et pays producteurs. Une part du pouvoir de décision serait ainsi offerte à ceux-ci, à défaut d'un accroissement de leur influence au sein des institutions financières tra-ditionnelles (F.M.I., Banque mondiale). Ce projet ne soulève pas l'enthousiasme des compagnies et des pays producteurs - Paris semble estimer que Ryad n'y est plus opposé, - peut-être parce qu'il tend quelque peu à leur couper l'herbe sous le pied. Il n'est pas non plus du goût de l'administration Reagan, qui, pour des raisons idéologiques et économiques, mais aussi du fait que cela suppose l'accord - toujours difficile à obtenir - du Congrès, est hostile à la création d'un nouvel organisme. Dans ces conditions, plusieurs formes de « filiales » énergétiques sont possibles, dans le cadre de la Banque mondiale : augmentation des lignes de crédits, expansion des activités « énergies » de l'institution, etc. A la limite, la filiale pourrait ne s'intéresser qu'aux ressources énergétiques non exportables (renouve-lables), laissant ainsi l'exploitation des hydrocarbures - secteur à hauts risques – aux capitaux privés.

Obstacles au commerce 3) L'ENDETTEMENT. - Le niveau d'endettement du tiersmonde (2) sera vraisemblablement évoqué à Cancun. Les dettes de certains pays pauvres ont été annulées, mais elles sont relativement peu importantes au regard de celles des pays en voie d'industrialisation (Brésil, Mexique, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Turquie, Pakistan, etc.), qui ont pour la plupart adopté les modèles de développement dont M. Reagan vante l'efficacité. Cet endettement, alourdi par l'élévation des taux, préoccupe certaines banques occidentales, les nouveaux emprunts servant surtout à payer le service de la dette. En outre, le recours au marché privé des capitaux n'est guère possible dans le cas des pays les plus pauvres. Plusieurs pays présents à Cancun - Bangladesh, Inde - y évoqueront sans doute le fait qu'ils ont maille à partir avec le F.M.I. qui subordonne son assistance financière à des réformes politiquement difficiles à mettre en œuvre. L'une des principales revendications des - 77 » est précisément un assouplissement des conditions de ces prêts.

4) L'AIDE. - Ce sujet ne figure pas, en principe, à l'ordre du jour de Cancun. La conférence de Paris a décidé, suite notamment aux efforts de la diplomatie française, d'accroi- avec des majuscules. Mais c'était la

tre sensiblement l'aide aux P.M.A. Il reste que les encouragements donnés par Washington aux investis-sements privés cachent mal — peut-être s'agit-il d'un habillage idéologià Cancun. que - la diminution de l'effort public américain (3). Les Euro-

péens, et la France en particulier, ne nient pas le rôle des capitaux privés et considèrent qu'il doit être accru, ne serait-ce que parce que les possi-bilités de l'aide publique ne sont pas illimitées. Mais celle-ci leur paraît moralement et économiquement indispensable. Si le sentiment que les P.V.D. ne gèrent pas toujours leurs affaires avec suffisamment de autre projet, ne fait pas autrement.

rigueur est largement partagé, il est difficile de leur demander, comme le fait M. Reagan, de « s'aider eux-5) LE COMMERCE. - La stabilisation des cours des matières premières est un problème auquel M. Mitterrand est particulièrement sensible. Il exprime, ce faisant, la préoccupation persistante des res-ponsables des P.V.D. qui tablent sur les recettes de la vente de quelques denrées pour équilibrer leurs comptes. Cancun ne va certes pas s'attaquer à un problème aussi vaste m ébranier les grandes sociétés qui font la loi sur le marché de certains produits, à commencer par celui des céréales. Mais le sommet prendra sans doute acte que le programme intégré sur les produits de base ne fonctionne que pour quelques matières premières (caoutchouc, cacao, étain) et que le Fonds commun, autre œuvre majeure entre-prise ces dernières années par la Clivages politiques Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

6) LE PROTECTIONNISME. Dénoncé par le tiers-monde, il est une réalité. Les restrictions aux. importations frappent surtout les produits des nouveaux pays industriels. M. Reagan n'a pas tort de souligner que son pays est plus libé-ral à cet égard que l'Europe. Les pays riches ne souhaitent pas favoriser outre mesure l'industrialisation du tiers-monde dans la période

(CNUCED), n'a été signé, pour le moment, que par une cinquantaine de pays. Or autant les P.V.D. que les

pays industrialisés ont intérêt à une

pour lutter contre l'inflation.

meilleure organisation des marchés

### Un nouvel ordre économique

LES NÉGOCIATIONS

GLOBALES. - C'est le chapitre le plus important des conversations de Cancun et celui sur lequel les positions européennes - mais surtout françaises — et américaines apparaissent les plus tranchées. Le lancement, dans le cadre des Nations unies, de négociations globales et universelles en vue de l'établissement d'un nouvel ordre économique a été décidé par le sommet des nonalignés, en septembre 1979, à La Havane, à l'initiative notamment de l'Algérie. Des discussions préparatoires ont eu lieu à l'ONU, lors de la session spéciale sur le développement, en septembre 1980, puis cette année au sein d'un comité plénier présidé par M. von Wechmar. Elles ont été interrompues en mai après que les États-Unis eurent déclaré qu'ils ne pouvaient aller plus loin. Les points de blocage étaient les mêmes : compétence réciproque de la conférence sur les négociations globales (le pouvoir politique, en l'occurrence l'Assemblée générale où le tiers-monde est majoritaire) et des institutions spécialisées (F.M.I., Banque mondiale, GATT, dominé par les pays riches), ainsi que les chapitres les plus délicats de l'ordre du jour (énergie et questions finan-cières et monétaires). Avant de quitter la présidence de l'Assemblée générale, M. von Wechmar a émis l'idée de limiter les négociations à quelques sujets sur lesquels des accords seraient possibles. Les négociations deviendraient alors semiglobales! Il reviendra à son successeur, M. I. Kittani, qui appartient à un pays de l'OPEP (l'Irak), de reprendre le dossier en fonction des conclusions de Cancun. Le communiqué publié à l'issue de la rencontre d'Ottawa, en juillet,

mentionnait le projet. « Nous sommes prêts, déclaraient les Sept, à participer à la préparation d'un processus mutuellement acceptable de négociations globales dans des conditions permettant d'espérer des progrès notables . - Cet engagement marquait un progrès mais comportait beaucoup de restrictions, les États-Unis ayant refusé que la for-mule - négociations globales - soit mentionnée dans le communique

première fois que les Sept se prononcaient ainsi publiquement, - même si les Etats-Unis, la R.F.A. et la Grande-Bretagne ne le firent pas avec grande conviction. M. Mitterrand voudrait obtenir beaucoup plus

Le gouvernement français garde un regard fixé sur l'horizon national - améliorer la situation des comptes extérieurs, de l'industrie, de l'agriculture, de l'emploi - et estime qu'il a, lui aussi, quelque chose à deman-der dans le cadre de négociations globales. Bref, encore une fois, alder le tiers-monde, c'est s'aider soi-même ». M. Reagan, avec un

Pour M. Mitterrand, il ne peut y avoir de solution aux problèmes des P.V.D., d'une part, et à ceux de la relance et de la résorbtion du chômage en Occident, d'autre part, sans une globalisation des discus-sions. Aussi convient-il de s'attaquer aux causes du déséquilibre Nord-Sud dans un esprit d'intérêts mutuels. Ce ne peut être qu'une affaire à long terme. La faiblesse ou le risque de la position française est qu'elle tend à renvoyer à ces hypothétiques négociations globales autant dire à beaucoup plus tard l'examen des questions parfois pressantes. Mais, même en repoussant ainsi les échéances, la France fait tout de même bonne figure. Evidemment, le fait qu'elle ait été le seul pays à présenter dans un mémoran-dum des suggestions appelant implicitement des décisions à Cancun a quelque peu indisposé les

Les États-Unis feront tout, semble-t-il, pour que les négocia-tions globales n'aient pas lieu. Ils ne portent pas l'ONU dans leur cœur, estimant notamment qu'ils convrent - à perte - près du quart de son budget... Ils estiment satisfaisantes les institutions spécialisées exis-tantes (mais M. Reagan n'a fait l'éloge que du F.M.I., de la Banque mondiale et du GATT), alors que la France estime que des réformes peuvent être étudiées. N'ont-ils pas intéisolés à Cancun? Même la Chine souhaite que les négociations s'engagent rapidement et critique vivement l'attitude américaine.

Les Américains accepteront-ils d'aller plus loin qu'à Ottawa? Il n'est pas prévu, à la demande de Washington comme de membres des « 77 », de communiqué à l'issue du sommet mais seulement une déclaration des deux présidents de la conférence, ce qui devrait permettre de masquer certaines divergences et d'écarter toute formulation contrai-

gnante. Il reste à voir quelle pourrait être la réaction des < 77 » au cas où ce texte ne leur donnerait pas satisfaction. Le projet de négociations globales — sans la certitude que les Etats-Unis y prendront part — ne sera-t-il pas, alors, décidément bien mal parti? Le problème des suites qui pourront être données à la réunion met en relief les mêmes clivages politiques. Les partisans de l'ouverture de négociations à l'ONU ne souhaitent bien entendu pas l'institutionnalisation du sommet (comme celui des Sent). Il sera intéressant de voir qui, aux côtés des Etats-Unis, se prononcera pour sortir ainsi le dialogue Nord-Sud des Nations unies. Apparaîtra-t-il sou-haitable, dans un esprit de compromis, de lier les deux choses? Si sommet favorise une prise de conscience de l'importance des problèmes Nord-Sud, de l'argence de solutions - elles existent, - de changements nécessaires et dans l'intérêt des nations occidentales, alors la rencontre n'aura pas été totalement

(1) Depuis deux ans des discussions continuent pour savoir quelle sera la part respective des deux principaux groupes de bailleurs de fonds (pays de l'O.C.D.E. et de l'OPEP). Cependant la France, les Pays-Bas et l'Italie ont donné l'exemple en augmentant leurs contributions, mais certains pays pétro-liers refusent encore d'en faire antant. Les réserves exprimées par les États-Unis sur l'utilité de FIDA avaient pen-dant quelque temps laissé planer des doutes sur les intentions américaines; les Etats-Unis ont finalement décidé de se joindre à l'effort.

(2) 414 milliards de dollars en 1979, npris les prêts non décaissés (3) Le Coogrès a rogné la moitié des crédits américains accordés cette année à l'Association internationale de développement, filiale de la Banque mon-diale spécialisée dans les prêts très favo-rables aux pays les plus pauvres et prévu l'étalement du solde des versements des Etats-Unis sur quatre ans au lien de ••• LE MONDE - Vendredi 23 octobre 1981 - Page 5 PROPRIETAIRE AVEC 290° PAR MOIS Pendant 3 ans **540 F PAR MOIS** PENDANT 3 ANS avril. Bourse d'échange entre 9 stations mer et montagne. Avec 6.810 F d'apport personnel et un financement exceptionnel à 14,9%, soit un coûl total de 26,250 F. Prix au comptant : 22,700 F. 290F PAR MOIS **PENDANT 3 ANS** janvier. Bourse d'échange entre 9 stations mer et montagne, Avec 3.690 F d'apport personnel et un financement exceptionnel à 14,9%, soit un coût total de 14.310 F. **420 F PAR MOIS PENDANT 3 ANS** Un studio 4/5 personnes une semaine à vie en janvier. Bourse d'échange entre 9 stations mer et montagne. Avec 5.340 F d'apport personnel et un financement exceptionnel à 14,9%. soit un coût total de 20.460 F. Prix au comptant : 17.800 F. REBERTY MULTI PROPRIETE **560 F PAR MOIS PENDANT 3 ANS** Un 2 pièces 4/5 personnes une semaine à vie en mars. Bourse d'échange entre 9 stations mer et montagne. Avec 7.140 F d'apport personnel et un financement exceptionnel à 14,9%, soit un coût total de 27.300 F. Prix au comptant : 23,800 F. LE BALCON DE MULIEPROPRIETE 370 F PAR MOIS **PENDANT 3 ANS** Un 2 pièces 4/5 personnes une semaine à vie en janvier. Bourse d'échange entre 9 stations mer et montagne. Avec 4.680 F d'apport personnel et un financement exceptionnel à 14,9%, soit un coût total de 18.000 F.

| <b>5</b> 53 |                                                                                                                                          | _     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | PIERRE & VACANCES                                                                                                                        | ╸     |
|             | Merci de m'envoyer des informations complémentaires :   Avoriaz () Chamonix-Sud () Tignes  Reberty-les-Menuires () le Balcon de Viltard. | MOMP4 |
| _           | Nom Tél                                                                                                                                  |       |
| 医骨部 网络      | Profession Tel. bureau                                                                                                                   |       |
| 医牙属         | Adresse                                                                                                                                  |       |
|             |                                                                                                                                          | ¦     |

Pierre et Vacances, 54, avenue Marceau 75008 Paris. Tél. 720,70,87

Prix au comptant : 15.600 F.

TOUS UN 

# Aucun agresseur ne doit croire que l'emploi d'armes nucléaires pourrait être limité à l'Europe », déclare M. Reagan

Alors qu'il faisait route vers Cancun. M. Reagan a fait diffuser en son nom, à Washington, mercredi 21 octobre, une nouvelle mise au point à propos de ses déclarations sur l'éventualité d'une « guerre limitée » en Europe (le Monde des 21 et 22 octobre). « La politique américaine visant à dissuader un conflit en Europe n'a pas change depuis vingt ans, affirme cette déclaration. Notre strategie reste comme auparavant celle de la riposte graduée. (...) celle de la riposte graduée. (...) Dans une guerre nucléaire, toute l'humanité serait perdante. (...) Suggérer que les Etats-Unis pourraient envisager de moner une guerre nucleaire aux dépens de

#### LA « RIPOSTE GRADUÉE »

Bruxelles (A.F.P.). - La doctrine de riposte graduée ou souple (flexible en anglais) de l'OTAN, adoptée par l'organisation militaire atlantique en décembre 1967 (France non comprise) comme suit : - L'OTAN doit ètre en mesure de dissuader toute attaque et, si la dissuasion échoue, de contrer toute agression militaire. Ceci ne peut être garanti qu'à travers un large moyens bien équilibrés aux niveaux conventionnel, nucléaire tactique et nucléaire stratégique.

 La gamme graduée de riposte doit combiner deux principales capacités : répondre à n'importe quel type d'agression veau jugé approprié pour dé-faire l'attaquant et être capable d'une escalade, entreprise délibérément sous contrôle politique, si la défense au niveau préalablement sélectionne s'avère

- On doit conveincre un agresseur que l'OTAN est prête à avoir recours aux armes nuagresseur doit rester dans l'incertitude en ce qui concerne l'heure de leur éventuelle utillsation. A cet égard, toutetois, l'utilisation tactique, sélective et AA. d'armes pourrait pas attendre que les délenses conventionnelles de l'OTAN solont complètement

l'Europe est une tromperie déli-bérée. Le principe de la stratégie nucléaire américaine est qu'aucun agresseur ne doit croire que l'utilisation d'armes nucléaires en Europe pourrait raisonnablement être limitée à l'Europe. (...)

n Nous considérons, en fait, toute menace militaire contre l'Europe comme une menace contre les Etais-Unis eux-mêmes; trois cent soizante-quinze mille militaires américains sont la garantle vivante de cet engagement inéventable des Etais-Unis envers la paix et la securité de l'Europe.

Pour sa part M. Rostow, direc-teur de l'agence américaine pour le contrôle des armements et le désarmement, a déclaré, le même desarmement, a declare, le meme jour, que « le principal danger auquel est confronté le monde aujourd'hui n'est pas la guerre nucléaire », mais la « coercition politique » qui peut s'ensuivre. Parlant des fusées soviétiques SS-20, il a dit : « Ces armes sur configure d'Eu-SS-20, 11 a dit : « Ces armes pourraient-elles contraindre l'Europe à la neutralité ou à pire encore tandis que les Etats-Unis seraient paralysés par la dimension et la puissance de l'argent soviétique intercontinental? »

A Gleenagles en Ecosse, le groupe des plans nucléaires de l'OTAN a terminé sa session par un communiqué affirmant le « soutien total » des ministres de la défense présents à « l'engagement des Elais-Unis de parrenir à un accord équitable et rérifable, dans le cadre des SALT, sur les forces nucléaires de théâtre au niveau le plus bas possible. au niveau le plus bas possible. Sur la base de la réciprocité, l'option zéro trenonclation aux missiles américains contre un démantèlement des fusées sovié-tiques correspondantes) demeure une solution possible dans des circonstances idéales ».

Le communiqué qualifie la récente publication américaine sur le potentiel militaire soviétique de « contribution très utile à l'ina contribution très utile à l'information du public » et annonce
la parution a dès que possible »
d'un rapport a comparant les forces de l'OTAN et celles du pacie
de Varaotie; ». M. Weinberger,
secrétaire américain à la défense,
a constaté, nous rapporte notre
correspondent à Londres, un a decontrespondent à Londres, un contrespondent à Londres, un contrespondent à l'uncontrespondent à l'uncontrespondent à Londres, un contrespondent à l'uncontrespondent à l'uncontrespondent à Londres, un contrespondent à l'uncontrespondent à l'uncontrespondent à l'uncontrespondent à Londres, un contrespondent à l'uncontrespondent à l'uncontrespondent à Londres, un contrespondent à l'uncontrespondent à l'uncon gré satisfaisant d'unenimité » à cette réunion, bien que les représentants de la Belgique et des Pays-Bas n'aient pas été en mesure d'annoncer une décision sur l'application des décisions de l'OTAN dans leur pays.

A Bonn, le chancelier Schmidt, qui présidait son premier conseil de cabinet depuis sa sortie de l'hôpital, a publié mercredi une déclaration faisant écho à celle de M. Reagan.

Seion notre correspondant Jean
Wetz, le chancelier juge « impensable » que puisse éclater en Europe un conflit n'impliquant pas
les Etats-Unis et reaffirme que
le « résultat idéal » des négociations souhaitées sur les armements eurostratégiques reste
« l'option zéro. c'est-à-dire que les
deux parties renoncent aux armes
nucléaires à moyenne portée ». Il

nucléaires à moyenne portée s. Il rappelle enfin la « grande importance » de la visite de M. Brejnev à Bonn à la fin de novembre. M. Mitterrand a commenté

M. Mitterrand a commenté en ces termes, au cours de sa conférence de presse de Mexico, les propos de M. Reagan sur la « guerre limitée » : « Jai entendu M. Kissinger dire quelques chose de semblable il v a quelques années : vous vous souvenez, il disait : « Il ne faut pas croire » que l'intervention américaine » serait automatique. » Jai entendu M. Reagan dire, peu après son entrée en jonctions, que

POINT DE VUE

# L'ATTITUDE DU P.C.F.

par ALAIN DUHAMEL

de l'ampieur des arsenaux nucléaires,

des risques d'instabilité ; le parti communiste s'emploiera à leur dé-

vage des armements. Il plaide pour

des initiatives rapides afin d'abaisser

le niveau des forces tant nucléaires

E parti communiste a trouvé ce qu'il cherchait. Il avait grand besoin d'un thème de campagne populaire, susceptible de rendre prestige et influence. Il lul fallait un aujet point trop partisan, capable cependant d'entraîner un mouvement assez ample pour faire figure de rassemblement, assez caractérisé pour le distinguer nettement du gouvernement. Il a ce qu'il voulait avec sa croisade pour

Le P.C.F. veut, en effet, « suivre l'exemple de Bonn .. Il organise dimenche prochain 25 octobre une réunion ambitieuse à Paris, il mobilise is C.G.T., le Mouvement de la paix et les forces progressistes qu'il influence. Il s'apprête à faire du pacifisme sa première grande offensive depuis ses malheurs électoraux. Il renoue ainsi avec sa tradition

montrer que la faute en revient d'abord aux vilains Américains. Alnsi tera-t-il, s'il y réussit, une belle opération. Il aura, sans déchirer vraiment le contrat de solidarité qui le lie à la majorité présidentielle. engagé une action d'envergure sous ses propres couleurs. Certes, François Mitterrand tient, sur le sujet précis qu'a choisi le P.C. pour lancer son offensive, un langage différent. Le président de la République veut lui aussi limiter la croissance sau-

> que conventionnelles et sou halt e iquer un rôle moteur en ce domaine. Seulement, lui n'ignore pas le désequilibre flagrant existant au benéfice du pacte de Varsovie en ce qui concerne les armes classiques. Il proclame, il l'a fait notamment au cours de sa première conférence de presse, que menace de s'y ajouter à l'horizon 1985 un autre retard occidental, en matière de fusées alomiques à portée intercontinentale. Cette fois, il considère bien entendu qu'une négociation raisonnable ne saurait s'engager que sur des bases équitables et que, pour réduire symétriquement les panoplies nucléaires des pays de l'Est et de l'OTAN, il faut que les pulssances militaires soient de force vraiment comparable. Il entend donc fav riser le débat et accelérer les négociations, mais il reconnait aussi le droit des Américains à mettre en

chantier des armes nouvelles dans

une perspective de rééquilibrage, et

même l'intérêt des Européens à ce

Le parti communiste français ne l'entend pas de cette oreille. Tout comme les neutralistes d'Europe du Nord, il veut s'employer à empêcher autant qu'il le pourra la construction et l'éventuel déploisment futur des Pershing-2, des missiles de croisière et des bombes à neutrons d'outre-Atlantique. Il facilite ainsi objectivement les entreprises de la diplomatie soviétique qui prétend que la mise

équilibré» d'armements nucléaires d'une puissance comparable, le P.C.F. milite pour une diminution des panoplies dans un rapport de forces potentiellement inégal. Il le fait avec habileté, connaissant la répugnance instinctive de la gauche devant toute course sux armements. En se met-tant ainsi en flèche, il compte s'attirer en prime les sympathies de la pauche chrétienne et des jeunes canaliser à son profit le décoût de la guerre et la crainte des aventures. C'est un terrain Ingénieusement

choisi, dans les règles de l'art. parfaitement conforme de surcrott aux aspirations des militants de base du parti. Un thème susceptible de remobiliser ses propres troupes, et capable de rencontrer u écho hien au-delà. Un thème cui permet de se démarquer du gouvernament, mais sur se gauche et apparemment pour la paix, qui dit mieux ? C'est très exactement le genre d'entreprise voulue par la logique du tout recent projet de resolution pour le dix-neuvième congrès.

Cala signifia tout de même deux choses un peu embarrassentes : d'une part que l'évaluation du rapport des forces internationales n'est la République et à la direction du P.C., et que l'on n'y comprend pas de façon identique la rôle de la France au sein de l'alliance atlantique; d'autre part, que la volonté renouvelée de la direction du P.C. d'affirmer davantage sa spécificité au sein de l'union de la gauche n'est pas une simple fleur de métorique : le parti communiste, en s'engageant dans une campagne qui, sur un sujet sérieux, ne correspond pas aux vues de François Mitterrand, confirme que le renforcement du rôle autonome du P.C. est blen redevenu la véritable priorité. Cela n'est certes pas lliégitime. Mais quand François Mitterrand juge que la paix est une chose trop série pour la confier aux pacifistes, alors que le parti communiste satime visiblement que le pacifisme est le plus court chemin pour restaurer ses forces, cela s'appelle une divergence.

● Les jeunes radicaut de gauche ne s'associeront pas à la journée d'action pour le désarme-



(Dessin de CHENEZ.)

tEurope detrait se sentir en état de sécurité car les Etats-Unis assuraient cette sécurité.

des temps de la « guerre froide ». A l'époque, le parti de Maurice Thorassuraient cette sécurité. on m'a dit qu'il venait d'énon-cer une autre formulation de sa

politique en Europe, c'est-à-dire faire de l'Europe un des éléments de la riposte graduée. Je n'ai aucune raison de douter que le président des Etats-Unis a exprimé sa politique en cette cir-

rez, pourtant isolé et affaibli, était parvenu, sur ce même terrain, à entraîner quelques écrivains célèbres, des bataillons de syndicalistes, des chrétiens progressistes et des pacifistes angéliques. Le P.C.F. espère visiblement renouveler l'opération. Les Français croient aux

constance. Je peux comprendre son point de vue, mais il est évident que c'est une donnée clairement exprimée qui conduit à poser bien des que stions en le meilleur détenseur. Une partie de poser bien des que stions en le meilleur détenseur. Une partie de l'opinion, déjà éprouvée par la Allemagne. »

vertus de la détente et aux bienfaits en place, bien actuelle pourant, des son point de vue, mais il est évident que c'est une donnée clairement et la paix organisée le S.S.-20 ne crée aucun avantage au bénéfice de l'U.R.S.S. Ce falsant, le le meilleur détenseur. Une partie d'extion pour le désarmement et la paix organisée le 25 octobre à Paris par le Mouvement des pourant, des de la coexistence pacifique ; le partie bénéfice de l'U.R.S.S. Ce falsant, le le meilleur détenseur. Une partie d'action pour le désarmement et la paix organisée le 25 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix de la désarmement et la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix de la désarmement et la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix de la désarmement et la paix organisée le 26 octobre à Paris par le Mouvement de la paix de la désarmement et la paix organisée le 26 octobre à Paris par la 27 octobre à Paris par la 28 octobre à la paix organisée le 28 octobre à la paix organisée le 28

que cela solt fait.

# **PROCHE-ORIENT**

# Jérusalem veut éviter de faire à M. Moubarak un procès d'intention

Les négociations sur l'autonomie palestinienne ont repris à Tel-Aviv des Israéliens de Cisjordanie et de Gaza, alors que Jérusalem

Les négociations sur l'autonomie palestinienne ont repris officiellement, ce jeudi matin 22 octobre à Tel-Aviv. après une très longue interruption. Mercredi, le premier ministre, M. Menahem Begin, s'est montré optimiste sur l'issue des conversations. M. Moshe Arens, président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset, a estime, en revanche, que les positions des deux pays demeuraient diametralement opposees. • Les Egyptiens, a-t-il dit, sont à la recherche d'une formule susceptible d'assurer le retrait

Jérusalem. — Deux semaines après l'assassinat de Sadate, les dirigeants israèliens semblent se cantonner dans un attentisme prudent et inquiet. Ils continuent prudent et inquiet. Ils continuent de craindre que, à terme, cette disparition ne remette en question l'actuel processus de palx que le rais défunt avait marque de son sceau. Mais ils sont obligés de taire leurs appréhensions, puisque au Caire, le nouveau président et les membres de son gouvernement se sont aussitôt employés à les « rassurer » en affirmant avec insistance que la potitique de l'Egypte à l'égard d'Israél ne changerait pas.

Aux obsèques de Moshé Dayan, le 18 octobre, M. Boutros-Ghali, le premier ministre, a pris soin de redire que son pays respecte-rait ses engagements. On constate rait ses engagements. On constate à Jérusalem que M. Moubarak a le souci de ne pas fournir à Israël un prétexte pour différer ou annuler l'évacuation définitive du Sinal, prévue pour le mois d'avril prochain. Le craintes portent lei sur l'avenir après cette date l'atl-dique. Mais les Israëliens reconnaissent qu'il est difficile de faire ouvertement aux gouvernants du Caire un procès d'intention. Aussi, pour l'instant, préfère - t - on se montrer discret en espérant pouvoir mieux mesurer les disposivoir mieux mesurer les disposi-tions du partenaire égyptien à l'occasion de la reprise des pourparlets sur l'autonomie.

Cette réserve ne parvient ce-pendant pas à dissimuler une inquiétude et une attitude quel-que peu crispée, qui se sont mani-festées par exemple la semaine

dernière, après la publication au Caire d'une interview de M. Moubarak dans laquelle celui-ci tenait à rappeler que l'Egypte défend le droit à l'autodétermination des Palestiniens et considère la partie orientale de Jérusalem comme territoire occupé. La presse israelienne a immédiatement fair remarquer que le nouveau chef de l'Etat confirmati ainsi qu'il serait un interlocuteur plus « rude » que son prédécesseur. Priestiniens et considère la partie orientale de Jérusalem comme territoire occupé. La presse israélienne a immédiatement fait remarquer que le nouveau chef de l'Etat confirmait ainsi qu'il serait un interlocuteur plus « rude » que son prédécesseur.

Prouvant qu'ils êta ent particu-lièrement attentifs au moindre signe d'un éventuel changement signe d'un eventuei changement de la part du gouvernement du Caire, les Israéliens ont égale-ment relevé ces lergiers jours que le chef de la diplomatle égyp-tienne, M. Kamal All, a claire-ment avoué son désir d'amister blentôt à un rapprochement entre oremot a in rapprocedente entre de l'Egypte et les pays arabes qu' ont rumpu leurs relations avec Le Caire à cause de la paix istaélo-égyptienne. M. Moubarak est depuis iongtemps « soupconne » à Jérusalem de vouloir dès que possible renouer officiellement, des liens que l'Arabia Sacudira Mate liens avec l'Arabie Saoudie. Mais après avoir redouté un boulever-sement en Egypte du fait de la disparition d'Anouar E. Sadate, les Israèliens paraissent considérer l'avenement de M. Moubarak

après l'assassinat de Sadate. Les journaux israèliens, le 18 octobre, ont fait leurs gros titres sur des révélations de l'hebdomadaire américain Neusmeet selon lesquelles on préparerait à Washingion des contacts discrets en vue de faire participer l'OLLP, à des négociations où l'Arable Saoudite jouerait un rôle prépondérant — le récent voyage à Ryad de l'ancien président Nivon serait lié à une telle initiative.

Evidemment, cette rumeur vient rénforcer en Israél l'irritation provoquee par les déclarations de deux autres anciens chefs de la Maison Blanche, MM. Carter et Ford, qui ont estimé que des conversations entre des représentants américains et des dirigeants de l'OLLP, devraient maintenant dont ils se sont toujours méfiés
 comme un moindre ma: La presse israélienne dans piu-sieurs éditoriaux a même estimé que le gouvernement de Jérusalem se devait d' « aider » le nouveau president, c'est-à-dire de ne pas

recherche exactement le contraire, c'est-à-dire une formule qui assurerait la pérennité de la présence israélienne dans Lundi, le ministre israélien de la défense, M. Ariel Sharon, avait nommé M. Menahem Milson, arabisant et professeur à octobre, le gouvernement civil qui sera instauré dans les territoires occupés.

l'université hébraïque de Jérusalem, pour diriger, dès la fin

tiqué, pour la première fois de soutien des États-Unis à Israël est mis gravement en doute à Jétusalem où l'on prend fréquem-ment ces craintes pour des réa-lités. On pense dans les milieux politiques israéllens que certaines coîncidences ne sont pas for-tuites. On note ainsi qu'au cours de dite.
Mais actuellement, dans le cli-

On note ainsi qu'au cours de la dernière semaine le secrétaire d'Etat, M Alexander Haig a critique, pour la première fois de manière précise, l'établissement de nouvelles colonies en Cisjordanie — alors que l'Agence juive vient de faire état d'importants projets à ce sujet. La Maison Blanche n'a pas déplore, remarque-t-on à Jérusalem, l'appel lancé par M. Moubarak pour que les Etats-Unis exercent des « pressions » sur Israél afin de « pressions » sur Israël afin de faciliter la recherche d'un règle-ment de la question palesti-

FRANCIS CORNU.

 D'importantes quantités de matériels militaires sont transfè-rées depuis trois jours de Syrie en Libye par pont aérien, a affirmé, mercredi 21 octobre, la télévision istaélienne en se fondant sur les rapports de son service d'écoutes radio. Un commentateur militaire israélien a estime qu'outre du ma-tériel militaire, les Syriens pour-raient aussi fournir à Tripoil le personnel dont manque la Libye pour le maniement de certains de ses matériels, avions et blindés, dont elle dispose en grande quantité. — (AFP.)

# M. Mitterrand confirme que la France envisage de participer à la force internationale dans le Sinai

M. Mitterrand a confirmé Egyptiens et les Israéllens sont au cours de sa conférence de convenus que la force internationale sera constituée de troupes apant de suiter Mexico, que la France envisage de participer à la force internationale dans le Stnal La Grande-Bretagne et l'Italie envisagent également, a-t-il dit. de participer à cette force.

M Mitterrand a déclaré : « Ce n'est pas une initiative française, c'est l'acceptation d'une mission c'est (acceptation à une mission pactifique. La France acceptera de participer à toute initiative [qui permettra d'achever le processus de Camp David] si cela se réalise avec l'accord des parties intéressées et à l'initiative de la Communauté d'accordine de la Communauté d'accordine parties interesses et a l'initiative de la Communauté d'accordine à l'initiative de la Communique de la Communauté d'accordine à l'initiative de la Communique de la Communi

A Londres, le Foreign Office a confirmé que « la question est à l'étude », mais ajoute qu'« aucune décision n'est prise ».

Les accords de Camp David prévoient la présence d'une force des Nations unies pour la surveil-lance de la paix dans le Sinal Aucun accord n'ayant pu se faire au sein de cet organisme, les

Seule jusqu'lei, avec les Etats-Unis, Fidji et la Colombie ont accepté. L'Australle, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Argentine et l'Uruguay, pressentis, sont réti-cents, mais une acceptation euro-péenne pourrait décider certains d'entre eux.

La participation de l'Europe sera examinée lundi ou mardi à Luxembourg, au cours de la prochaine réunion des Dix, qui préparent une nouvelle déclaration sur le Proche-Orient. (Le Monde du 22 octobre). Les Dix insisteront sur la nécessité d'obtenir l'évacuation totale du Sinal dans les délais prévus à Camp David et pour que soit engagé le processus d'une solution des autres problèmes (problème palestinien, Liban notamment) sur la base, par exemple, du plan saoudien.

Les Etats-Unis et Israël se sont félicités mercredi des dispositions exprimées par M. Mitterrand.

TAPIS D'ORIENT Atighetchi

DEPUIS 1884, SPÉCIALISTE DU TAPIS PERSAN 4, RUE DE PENTHIEVRE Paris-8° - Métro : Miromesnii - 265.90.43 + du lundi au samedi inclus, de 10 a 19 heures

OUVERT DIMANCHE:25.

حكذا من الأصل

Mais actuellement, dans le cumat d'anxiété qui règne en Israëi
— M. Shamir n'a pas hésité à
employer cette expression, — les
appréhenssions portent peut-être
davantage aur les risques d'un
changement ou d'une rapide évolution de la politique américaine
après l'assassinat de Sadate, Les
journaux israéliens le 18 octobre.

LE PAC

De precedents artis analyse les succès da ment pacifiste en Alk fédérale, où la campa cours met en danger du parti social-democ chancelier Schmid Grande-Bretagne, ou l úsans d'un désarment clegire unitateral gagi terrain; aux Pays-Ba Belgique dont les go ments sont bien incapa prendre une decision uromissiles de l'OT Monde des 20, 21 et 2. bret. La Scandinavi n'est pas concernée é ment par cette decisio joue pas moins un ruie jant dans le - mour pour la paix ... Stockholm - L'ancien ninstrament M Olof Pai han le reptembre de ingelenière congrès du nigelenière congrès du

neudoemos de a Stocki La manas de la paix e us des esserts d'hommes emmes que en dans les e her off the as marginales ministration of the second sec eur d'are a re la nucléarise les responde a la finales de la contracta de la formación de l fonner et a géorges de trou dutiers des esté lièmes liés : Hissement of the core demand las nette no con du monde nondello aportuina foue a Sterming of the permetter Ther is course that a member issue during a cobat sur in e desarmament, les que qu mis delegation tabout, out 4 menant paulits e . Cette m in un rien que se m'avais in autorianan d'al rève node sans soldate, d'un

M. Palme, qui s'empresse i iter qu'il re : Tas - pecefic pil demeure - partisam d'u ense stadio in director in the St nice ser and accessions one pent. Peut-é re marce qu' msible and school per elegated. 4. Willin Brund: 25 le Find alexi Servi, 20 seun de l'Intenk socialiste, at march qu'il padate sur le questions de fiett de désarmement : I.C.I éller et . Opes: sont repré-Pemetro aussi purce que le s me la Scancinavio et à l'am le son process participation de certaine Ammalites est ment ouer la lai moniter le « bun **exempl** Benent der mit atmes unifat k désampat ana an renong fendre du muleren mittel

dranger et en uneparamilia : ersion chile as pursonnel et ocherche en energy Toujours estall que acete prifite reine une inqui relle en Europe, du Nord, la r vonant contrateres comme le table ou gloop depuis is fin de loade guerre militaire. Les Si uses decouraged an numbre am que leter bre mordiqu den fragile et que leurs terri especials no contra sams dont Pargnet un un en nouveile e ration, les deux superpuiss oriam a la region circumpola Meret eterreque grandis lais ce sentiment se manifeste les formes différentes, selon

on sin a Osio, a Copenhague Vague d'anti-américanisa

Le Danemark et la Norvège Rembres de l'OTAN, mais n'ai ent pas, en temps de paix, le ontent de troupes étrangèn farmements procleaires sur éntoires. La vorvége est, av farque, le seu, êtrat de l'all illantique à voir sur foretière illantique à avoir une frontière name avec il nion soviétique, iens, dans l'extrême nord, le à une centrime de kilomètre à base de Mourmansk. Dans ces deux pays scandin m assiste à une vague d'a méricanisme. Assez faible per guerre du Vietnam, ce senti guerre du Vietnam, ce senti de relance par la décisio (TAN, en décembre 1979, c gler de nouveaux missiles en ope occidentale et amalifié ope occidentale et amplifié. and par l'annonce de la fabrica le la bombe à neutrons. L'app ance à l'alliance est contestée

ance a raphance est contestee.

are qu'elle n'offre pas, con
arante de sécurité. Les petits p

lach les pacificies sont des of isent de sectifiée. Les perisses isent des profisses, sont des or des pions à la libre disposition au militaires. An Danemark certains soci imocrates se regroupent dan l'association des sociation des sociation des sociation formé le mocrament Plusia la succesa de mocrament Plusia de mocrament plusia

nois la Suerre. L'un de minaleurs. Ame Jette Hylden which declare que le seul montre les peur les peur les peur le seul montre cupe autre surtout pour le coopération entre les peur les peur de les peur les peur de les peur les peur de les peur les peux hous desons or prendre à mi

# LE PACIFISME EN EUROPE

# IV. – Scandinavie : les femmes à l'avant-garde

De précédents articles out analysé les succès du mouvement pacifiste en Allemagne fédérale, où la campagne en cours met en danger l'unité du parti social-démocrate du chancelier Schmidt; en Grande-Bretagne, où les par-tisans d'un désarmement nucléaire unilatéral gagnent du terrain; aux Pays-Bas et en Belgique, dont les gouverne-ments sont bien incapables de prendre une décision sur les euromissiles de l'OTAN (le Monde des 20, 21 et 22 octobre). La Scandinavie, qui n'est pas concernée directement par cette décision, n'en joue pas moins un rôle important dans le « mouvement pour la paix ».

ME EN EURON

-2 %a- -a

3.4

**⇒ κ...** -

7

المراجعة والأكافي

1985年

i<del>s near</del> 1 ou

. Gertagen – . .

\$4.4× 0

5 4 C

-

4.9-0-0

2.5

ing a second

3392 - 150

ह्या कि जिल्ला 

第一元 (10年) 東京第一元

g and the second

Agent No. 

meg 🛷 🚊

Market alternative and

\_ . . .

Stockholm. - L'ancien premier ministre suédois, M. Olof Palme, déclarait le 27 septembre devant le ringt-huitième congrès du parti social-démocrate à Stockholm : Les militants de la paix ne sont nas des essaims d'hommes et de semmes qui vivent dans les rèves. Il 1'y a absolument aucune raison de lécevoir ou de marginaliser une opinion populaire qui s'exprime dans toute l'Europe du Nord en faeur d'une zone dénucléarisée (...). Les responsables politiques doivent, zu contraire, aller à la rencontre de opinion et s'efforcer de trouver des iolutions aux problèmes liés à l'établissement d'une zone dénucléarisée lans notre région du monde. Cette nobilisation populaire joue un rôle léterminant pour permettre d'enayer la course aux armements. - A issue d'un long débat sur la paix et e désarmement, les quelque trois rents délégués, debout, ont entonné in chant pacifiste : . Cette muit, j'ai 'ait un rève que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai rèvé d'un nonde sans soldats, d'un monde ians fusils... •

M. Palme, qui s'empresse de préiser qu'il n'est pas « pacifiste » et qu'il demeure « partisan d'une déense suédoise armée », ne s'est en-pagée sur ces questions que récemnent. Peut-être parce qu'il est iensible aux idées développées par M. Willy Brandt et le Finlandais Kalevi Sorsa au sein de l'Internatiorale socialiste, et parce qu'il dirige a Commission internationale indépendante sur les questions de sécuité et de désarmement (I.C.D.S.L.) où l'Est et l'Ouest sont représentés. Peut-être aussi parce que le mouvenent pacifiste gagne du terrain dans onte la Scandinavie et à l'intérieur le son propre parti, où certaines perionnalités estiment que la Suède loit montrer le « bon exemple » en prenant des initiatives unilatérales le désarmement, en renonçant à rendre du matériel militaire à 'étranger et en préparant la reconersion civile du personnel et de la echerche militaires.

Toujours est-il que cette vagu racifiste reflete une inquiétude éelle en Europe du Nord, la région pourtant considérée comme la plus table du globe depuis la fin de la se-onde guerre mondiale. Les Scandinaves découvrent en nombre croisant que l'équilibre nordique est nien fragile et que leurs territoires espectifs ne seront sans doute pas pargnés en cas de nouvelle conflagration, les deux superpuissances xortant à la région circumpolaire un nièret stratégique grandissant. Mais ce sentiment se manifeste sous ies formes différentes, selon que 'on vit à Oslo, à Copenhague ou à

# Vague d'anti-américanisme

Le Danemark et la Norvège sont nembres de l'OTAN, mais n'autoriient pas, en temps de paix, le sta-ionnement de troupes étrangères et l'armements nucléaires sur leurs erritoires. La Norvège est, avec la l'urquie, le seul Etat de l'alliance itlantique à avoir une frontière comnune avec l'Union soviétique. Kir-cenes, dans l'extrême nord, n'est ju'à une centaine de kilomètres de a base de Mourmansk.

Dans ces deux pays scandinaves, on assiste à une vague d'anti-iméricanisme. Assez faible pendant a guerre du Vietnam, ce sentiment i été relancé par la décision de OTAN, en décembre 1979, d'insaller de nouveaux missiles en Euope occidentale et amplifié, plus ard, par l'annonce de la fabrication le la bombe à neutrons. L'apparterance à l'alliance est contestée, ici, varce qu'elle n'offre pas, comme veancoup le pensaient, une véritable parantie de sécurité. Les petits pays, lisent les pacifistes, sont des otages 11 des pions à la libre disposition des

plocs militaires. Au Danemark, certains sociauxlémocrates se regroupent dans le SAM, l'association des sociauxlémocrates antimilitaristes. D'aures ont formé le mouvement Plus ja-nais la guerre. L'un de ses mimateurs, Mme Jytte Hylden, déruté, déclare que le seul moyen l'éviter une guerre, surtout pour les cuits Etats, est d'établir une meileure coopération entre les peuples : Nous devons apprendre à mieux ious connaître, dit-elle, les Russes et les habitants des pays de l'Est

En Norvège, un ancien ministre et diplomate travailliste, M. Jens Evensen, a provoqué un beau tollé au printemps 1980 en critiquant sé-vèrement la décision du gouverne-ment d'Osio d'accepter le stockage de matériel militaire américain sur le sol norvégien pour faciliter l'inter-vention d'une brigade de dix mille marines - en cas de conflit. . // faut en finir, écrit-il, les superpuis-sances n'ont pas le droit de déterminer notre avenir. (...) Nos gouverne-ments doivent clairement leur expliquer ce que nous attendons d'elles. Nous, petits États, avons une responsabilité particulière. Nous devons créer un climat qui permette l'ouverture de nouveaux dialogues. Beaucoup sont désa-busés. Mais que veut dire, je vous le

Le débat ouvert par M. Jens Evensen et la gauche norvégienne devait provoquer de violentes que-relles au sein du parti gouvernemental travailliste et l'irritation de l'administration américaine, qui se demandait si Oslo n'était pas sur le point d'abandonner sa politique traditionnelle de défense. Un député du parti socialiste de gauche nous disait récemment : « Il faut comprendre nos inquiétudes et nos discussions : dans la terminologie de l'alliance alantique, on ne parle plus de la Norvège, mais du « flanc nord de l'OTAN ».

### « La survie de nos enfants »

Les organisations de femmes ont joué un rôle essentiel dans la montée des sentiments pacifistes en Europe du Nord ces dernières années. Le 13 mai 1978 déjà, des manifestations avaient été organisées dans tous les pays nordiques. A Stockholm, environ dix mille personnes avaient défilé pour protester contre la bombe à neutrons et les dépenses militaires suédoises. En juillet 1980, une pétition pour la paix, signée par plus de cinq cent vingt mille femmes, était remise à Copenhague an secrétaire général des Nations unies, M. Kurt Waldheim. Dans les écoles et sur les lieux de travail, des cartes postales représentant la colombe de la paix sont distribuées. Il suffit d'y coller un timbre et de les poster à l'intention des destinataires Leonid Brejnev et Ronald Reagan dont les noms sont déjà imprimés : plus de cent mille de ces cartes ont été envoyées depuis le début de l'année. A l'appel de plusieurs organisations scandinaves et finlandaises, des milliers de femmes ont participé cet été, du 22 juin au 6 août, à la « marche pour la paix 1981 ». Parties de Copenhague, elles ont été accueillies à Paris, à leur grande dé-ception, dans une quasi-indifférence. « En Suède, dit une militante du

mouvement Les femmes pour la

paix, les semmes ont toujours été

veulent autant la paix que nous.

De notre correspondant ALAIN DEBOVE actives dans le domaine de la paix. La Fédération des femmes socialdémocrates s'est par exemple opposée vigoureusement à la bombe ato-mique suédoise à la fin des années 50 : ce sont elles qui ont fait enterrer le projet. Par ailleurs, les femmes ont trop longtemps joué le rôle d'équipe • B » en politique. La défense est une question très importante, nous devons nous y engager, il n'est plus possible de tout laisser faire comme des spectateurs au balcon : il en va de l'avenir et de la survie de nos enfants. » De nombreux membres de tous ces mouvements approchent au-jourd'hui la quarantaine : ils ont d'abord milité dans le combat

« anti-impérialiste », pour le soutien au F.N.L. pendant la guerre du demande, le mot démocratie? » Vietnam, puis contre l'énergie nucléaire civile, à présent contre les ar-mements nucléaires. Les Suédois semblent ressentir le besoin de se mobiliser pour une • juste cause • : aujourd'hui, c'est le danger du su-Dans ce pays neutre, qui aime

souvent donner des leçons de morale au reste du monde, les arguments, basés certes sur de bons sentiments, paraissent quelquefois empreints de naïveté. Ainsi, ceux présentés dans la campagne « la Suède peut commencer, puisqu'elle est neutre », par l'Association suédoise pour la paix, fondée il y a cent ans et qui demande l'arrêt immédiat des exportations d'armes, la suppression des crédits militaires. On est persuadé, semble-t-il, que le monde entier sui

En fait, quatre campagnes se déroulent aujourd'hui parallèlement en Suède. L'Assemblée populaire suédoise pour le désarmement, qui a l'appui d'une grande partie des mou-vements associatifs, réclame une réduction de 5 % des dépenses militaires. L'Association suédoise pour la paix exige la reconversion immé diate de la défense militaire en défense civile organisée. Les femmes pour la paix dénoncent la lutte pour la suprématie militaire entre les supergrands. La quatrième, soutenu par certaines sections du parti social-démocrate, est un Appel à la paix et à la survie, qui invite les superpuissances à entamer un processus de désarmement et condamne toutes les agressions, comme l'invasion de l'Afghanistan. La plupart de ces mouvements

sont nés et se sont développés en dehors des partis établis. Mais ils ont leurs idées ont tant d'écho dans les médias, que les états-majors politiques sont obligés d'en tenir compte pour ne pas courir le risque d'être débordés. Premier résultat : les dirigeants nordiques sociaux-démocrates se disent maintenant prêts à discuter « sérieusement » des possibilités de créer une zone dénu-

cléarisée en Europe du Nord. Principale revendication commune de toutes les organisations pacifistes.

Pour la première fois, cette ques-tion a été inscrite à l'ordre du jour officiel de la réunion des ministres nordiques des affaires étrangères à Copenhague, au début de l'automne Un revirement assez spectaculaire, puisque le chef du gouvernement danois, M. Anker Joergensen, déclarait il n'y a pas si longtemps que ce projet - ne valait même pas la peine d'etre aborde » tant il était

#### Le projet de zone dénucléarisée en Europe du Nord

L'idée appartient initialement au président finlandais, M. Ukho Kekkonen, qui lança, en 1963, le « plan » qui porte son nom et dont les grandes lignes sont les suivantes : dans un premier temps, les pays nordiques se mettent d'accord pour établir une telle zone. Ensuite, ils essaient d'obtenir des puissances nucléaires la garantie que cette zone sera respectée.

Les Norvégiens sont officiellement d'un autre avis : l'accord doit d'abord intervenir entre les superpuissances. Le nouveau premier mi-nistre norvégien, M. Kaare Willoch, déclarait récemment : « Il serait extrêmement dangereux que la Norvège et l'Union soviétique signent un texte par lequel l'U.R.S.S. s'engo-

gerait à ne pas employer d'armes nucléaires contre notre pays, en échange de quoi nous nous engagerions à ne pas autoriser le stationnement d'armes nucléaires britanniques ou américaines en temps de guerre. Une telle garantie ne vaut rien. Tous les pays qui ont été agressés par l'U.R.S.S. avaient reçu auparavant des garanties comme quoi ils ne seraient pas envahls. Dernier exemple en date : l'Afgha-

Quant aux Suédois, ils souhaitent

que cette zone englobe également la mer Baltique où se trouvent depuis 1978 six sous-marins soviétiques de type Gulf. D'autre part, le débat sur les armements nucléaires en Europe du Nord ne peut être selon eux limité aux pays nordiques proprement dits, car ces pays sont déjà de facto dénucléarisés. Il faut, dit-on, également prendre en considération les missiles soviétiques capables d'atteindre des cibles situées en Scandinavie. En juin dernier, M. Brejnev avait laisse entendre, dans une déclaration à un quotidien finlandais. que les Soviétiques étaient disposés. sur ce point, à prendre - certaines mesures » en ce sens. Les diplomates suédois et une délégation finlandaise qui se sont rendus récemment à Moscou n'ont pu obtenir le moindre éclaircissement sur cette

< petite phrase >. De l'avis général, le mouvement pacifiste devrait se développer dans les années à venir. De même, les discussions à gauche, dans le cas de la Norvège et du Danemark, sur les re-lations avec l'OTAN vont sans doute

s'intensifier. Les partis sociaux-démocrates d'Europe du Nord ont déjà décidé de faire du 1ª mai 1982 une journée de manifestation pour la paix et le désarmement. En Suède, le parti de M. Palme, qui estime per-sonnellement que « le neutralisme et un mouvement populaire pacifiste ne sont pas à confondre avec une action faisant le jeu de Moscou, comme on le laisse entendre quelquefois » et la puissante centrale syndicale L.O., forte de deux millions de membres, viennent de fonder le Forum de la paix. Présidé par Mme Alva Myrdal, ancien chef de la délégation suédoise à la confément, ce forum diffusera des informations, organisera des conférences et des auditions. • Les bons sentiments ne suffisent pas à faire pro-gresser une idée, déclare l'un de ses mateurs. Il faut aussi engager un débat sérieux et présenter des propositions constructives ...

En cette année 1981 les nave scandinaves semblent considérer que la guerre est une menace réelle et que leur avenir dépend trop du bon vouloir des superpuissances. L'opinion réagit avec force contre la bombe à neutrons et l'installation des Pershing-2 et des missiles de croisière. Elle demeure extrêmement discrète sur le déploiement des SS-20.

Prochain article :

L'ALLIANCE **EN QUESTION** 



# NE VOUS TROMPEZ PAS D'AÉROGARE.

"Votre attention s'il vous plaît, à partir du 1er novembre, les passagers à destination de Londres, Manchester, Amsterdam et Vienne exclusivement sont priés de se rendre à la nouvelle Aérogare de l'Aéroport Charles de Gaulle: l'Aérogare 2".

Pour vous rendre à l'Aérogare 2, terminal B, deux possibilités d'accès:

- Un service de cars Air France toutes les 15 minutes au départ de la Porte Maillot.
- Une liaison train-bus, Roissy-Rail, tous les quarts d'heure au départ de la Gare du Nord.

Par l'autoroute, à la sortie "Aéroport Charles de Gauille", une signalisation précise vous guide directement vers l'Aérogare 2.



LE VOYAGE QU'IL VOUS FAUT.

· gradation of

# Des débats qui viennent à la fois trop tard et trop tôt

My a un peu plus de deux ans, socialistes étalaient leurs querelles internes M Mitterrand daysit glors mauvais jours -, selon l'expression de M. Georges Sarrel de garder le contrôle du parti et la possibilité d'être, le moment venu, candidat à l'Elysée. Le jeu des courants et celui atteindre, dans la foulée de ca congrès, leur point limite : stratégie virage à droite) à l'encontre des rocardiens, stratégie de l' - empêchament » à l'encontre du premier secrétaire d'alors. Tels étaient les maîtres mots du vocabulaire socialiste. Que de chemin parcouru depuis i

aur la base des cent dix propositions du congrès extraordinaire de Créteil sacrifié sur l'autel de l'unité du parti, - M. Mitterrand l'emportait le 10 mai et emmenait dans son sillage une majorité absolue de députés socia listes et radicaux de gauche à l'Assemblée nationale. Restait alors aux militants du parti socialisté, désormais maître absolu de la scène politique, à tenir congrès.

### M. JOSPIN (P.S.) INVITÉ DE L'ÉMISSION R.T.L.-« LE MONDE »

M. Lionel Jospin, premier M. Liones Jonysa, promisecrétaire du parti socialiste, sera le dimanche 25 octobre. l'invité de l'émission « Le Grand Juy » organisé par R.T.L. et « le Monde ». Il répondra, en direct du congrès de son parti à Va-lence, aux questions des journa-listes de la station et du journal de 18 h. 15 à 19 h. 30.

A priori, cette réunion de Valence peut paraître de peu d'intérêt, et le choix du moment na semble quère unjudicleux. Traditionnellement, en une figne politique et de renouveler une direction. Pour la première fois de l'histoire du nouveau P.S. un seul texte est proposé au vote du congrès. Intitulé : - Pour le socialisme, réussir le changement », ce texte cosigné par les responsables des trois grands courants du parti (Milterrand, Mauroy et CERES) et = appuyé = par les rocardiens dolt devenir, au solr du 25 octobre, la esymbèse e qui conduira les mititants lusqu'au prochein congrès. Au reste, celle-ci avait été élaborée avant même d'être codifiée par le parti socialiste. Elle a même recu un début d'application.

l'unité actuelle du parti socialiste. lequel le président de la République a été étu et que le premier ministre a « mis en musique » dans son discours de politique générale du 8 juillet demier. Solidaires au gouverne ment, les socialistes pourraient-ils évitre de l'être au sein du parti? Cela ne semble guere possible. Aussi la nouvelle direction, qui sera composée autour de M. Lionel Jospin, devrait-elle faire leur place réduite - aux rocardiens. Une lione connue, une direction sans surprise. une répartition des influences opérée par les états-majors des courants (1) : les enjeux internes du congrès de Valence étant, une fois n'est pas coutume, rédults, les débats pourraient en pâtir. En outre, ce congrès terviendrait soit trop tard, soit trop

Troo tard pour être vraiment « is grand-messe » de la victoire. Afin de célébrer celle-ci dans l'euphorie provoquée dans les rance socialistes par leur double succès électoral, il eût faltu sans doute réunit un

main des élections législatives. Trop tôt pour que buisse s'engager un recoupent pas la séparation en cou-'réel débat sur la gestion du nouveau couvernement. La .vie interne du parti socialiste continue, en effet, d'être dominée par les clivages anciens tels qu'ils se sont manifestés au congrès de Metz, tandis que les clivages nouveaux tels qu'ils pourraient naître de l'exercice du pouvoir ne sont pas encore véritablement apparus.

Les difficultés qui ont surgi entre le gouvernament, le groupe socialiste et le parti montrent, en effet, que les divergences apparaissent au coup Monde du 20 octobre).

#### L'atténuation des guérillas

Les amis de M. Rocard, il est vrai, ont facilité la tâche de laurs adversaires. A cet égard, le fait ou'ils sient refusé de déposer leur propre texte et donc qu'ils aient craint de se compter devant les militants est secondaire. Plus importante est la rupture qui est intervenue au sein de l'ancienne minorité du parti entre les courants de MM. Mauroy et Rocard. Séparer l'un et l'autre était d'ailleurs un objectif du courant Mitterrand. M. Rocard a lui-même donné à M. Mauroy l'occasion de prendre ses distances en critiquant, lors du conseil des ministres de Rambouillet (le Monde du 15 septembre), le programme de nationalisations de manière telle que le premier ministre en a pris ombrage.

ont - laché - les rocardiens dans la négociation engagés par les autres courants pour la répartition SI bien que M. Récard sa trouve aujourd'hul dans une situation telle que le son de ses amis dépend en grande partie de l'arbitrage de M. Jospin. La vie interne du parti socialiste est donc restée dépendante des querelles anciennes, qui conduisent parfols à des règle-

rants de pensée (le Monde du 1º octobre). On peut toutefois considérer que les anciens clivages son: susceptibles de renaître en cours de septennat. En d'autres termes, on peut craindre de voir resurgir le rocardisme. Une telle crainte explique - verrouitiage - auguel la direction sortante a procédé et sa volonte de réduire l'Influence des rocardiens non seulement au plan national, mais aussi au sein des fédérations le

tobre).

mente de comotes. Mais on pour considérer que ces querelles von disparaître pour laisser la place progressivement à de nouveaux dèbets engendrés par le problème que pose l'action gouvernementale. Cela provoqueralt, à terme, une recomposition du parti.

Cette analyse est celle que privilégient non seulement les rocardiens. mais aussi les membres du CERES et les autres acceptent-ils volontiers d'arrondir les angles ou de mettre leurs différences entre parenthèses tension du secteur public, les seconds en réservant aux discrètes colonnes de la revue Non, dont ils totalement, les critiques d'une politique extérieure jugée - globalement atlantiste » (le Monde daté 18-19 oc-

Il est vrai que les uns et les autres gouvernementale doit être préservée. Calle-ci peut-elle s'accommoder d'un parti critique? Ni l'Elysée, qui souhaite que le P.S. soit un - relais ni le premier secrétaire ne sembler devoir répondre par l'affirmative. Sans doute, M. Jospin concède-t-l que le parti socialiste « doit informer, critiquer et aiguillonner » le gouvernement. Mals c'est pour ajou ier, aussitôt, que la tâche prioritaire des socialistes aujourd'hul est de se tenir = aux côtés = de ce gouver nement. - Délendre sa politique, écrit-il dens le Poing et la Rose bulletin interne du P.S.

L'argumentation de M. Jospin. outre le souhait présidentiel, repose sur deux autres idées. D'une part l'application de la nouvelle politique rencontre des obstacles que le gouvernement ne peut surmonter saul. D'autre part, les socialistes ont des concurrents à gauche : ils leur faut donc, plutôt que de critiquer, songer les entreprises, dans la vie sociale et dans les localités ». Quoi qu'il en soit, le débat sur le rôle du parti pourrait constituer le thème le plus intéressant des débats du congrès

de Valence. JEAN-MARIE COLOMBANI.

(1) La répartition des influences au sein du parti a été modifiée au terme du comité directeur du 12 esptembre dernier. Par rapport à celle du congrès de Metz, elle s'établit ainsi : le courant A (Mitterrand) passe de 47 % à 51.5%; celui de M. Mauroy de 17 % à 16 %; celui de M. Rocard de 21 % à 16 %; celui de M. Rocard de 21 % à 15 %. L'application de ces pourcentages modifie la composition du futur comité directeur. Selon la liste établie le 18 octobre par la conférence natio-18 octobre par la conférence nationale de motion (le Monde du 20 octobro). le courant A disposeta de 87 sièges (au lieu de 62); le cou-rant B de 23 sièges (au lieu de 22); le CERES de 21 (au lieu de 20), et le courant Rocard de 20 (au lieu de 27).

M. ROCARD : se compter,

c'est s'affronter. M. Michel Rocard, ministre d'Etat, ministre du plan et de l'amènagement du territoire, interrogé sur Antenne 2 mercredi 21 octobre, au cours du colloque sur l'économie sociale organisé à Lille par l'hebdomadaire la Vie, a déclaré : « Se compter, dans un congrès de parti, dans une revendication de pouvoir, c'est s'affronter. C'est cela que nous avons voulu éviter. » M. Rocard a précisé qu'il n'a jamais été question, pour son courant, de se taire. M. Michel Rocard, ministre

« Il n'y a rien de plus argent », a ajouté M. Rocard, que de faire réussir le projet que M. Mitter-rand incarne à la tête de l'Etat.

M. Jospin a déclaré à France-Inter que les amis de M. Rocard pourraient participer au secrétariat du parti au terme du congrès de Valence e Il me paraît possible de gouverner [le P.S.] tous ensemble, Si le congrès se passe hien de devant fire. se passe bien, ce devrait être un objectif raisonnable, » M. Jospia a ajouté qu'au sein du P.S. «les courants n'ont pas totalement disparu n. « Il y a encore des nuances. a-t-il déclaré, sur un certain nombre de questions. Mais les différents leaders de ces cou-rants et les militants à la base ont dit: a Pour cette fais, on ne n va pas discuter beaucoup. On n est plutot d'accord: en bien! s soufflons un peu » Le congrès

Quand your serez trois, nous serons six, quand your serez vingt, nous serons trente ; si un jour vous êtes sept et que nous sommes trois nous demanderons des scrutins publics et nous courrons tous dans les travées pour tourner des clés le L'avertissement de M. Joxe, président du groupe socialiste, est clair : si l'opposition espérait profiter de l'absence de la plupart des députés socialistes — qui, à partir du vendredi 23 octobre, seront réunis en congrès à Valence — pour faire adopter certains de ses amendements, ses espoirs seront déçus.

Les articles du projet de nationalisations examinés mercredi 21 octobre par l'Assemblée nationale, concernent le titre II relatif à la nationalisation des banques. Ils sont, pour l'essentiel, homothétiques avec les dispositions du titre I, qui prévoit la nationa-lisation des groupes industriels. Pour cette raison, l'epposition

Mercredi matin 21 octobre, l'Assemblée nationale poursuit le débat sur le projet de loi de nationalisations. M. Debré proteste contre la manière dont il a été mis en cause, la veille, par M. Berson (P.S. Essonne), au suitet de ses lières surgaés avec sujet de ses liens supposés avec le groupe de Wendel (le Monde du 22 octobre). « Son attitude reflète un abaissement des mœurs parlementaires que je constate avec tristesse et avec mépris », dit-il. M. Labarrère, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, lance un appel à « l'apaisement » à la suite des incidents qui ont agité l'Assem-blée la nuit précédente.

M. Le Garrec, secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public, met en garde la représen-tation nationale contre un enlisement du débat sur les nationali-sations. « Toute prolongation du débat contribue à une détériorateoul controue à une asteriora-tion du climat dont certains usent et abusent, dit-il. Le débat peut durer des jours et des jours comme cela, mais ce sera utilisé contre l'intérêt collectif de la nation. Je demande à l'opposition et aussi à la majorité, au nom de l'intérêt national, de faire en sorte que le débat ne s'enlise pas. Sinon cela ferait prendre des risques considérables à notre

M. Pierre Joxe, président du groupe socialiste, déclare qu'il ricial pas dans les intentions de M. Berson d'offenser M. Debré, pas plus que M. Couve de Mur-ville. Il rend hommage à « l'hon-neur, l'honnêteté et le civisme ». neur, i nometete et le crossite » des deux apclens premiers mi-nistres. M. Berson, dit-il. s'est contente de « présenter une ana-lyse de classe ». M. Jone insiste sur la nécessite de poursuivre e un débat qui est un moment de

a lutte des classes ».

M. Marette (R.P.R., Paris)
prend la défense de M. Roger
Prey, président du Conseil constitutionnel, qui a été, lui aussi, mis-en cause par M. Berson. M. Couve de Murville intervient ensuite. Il considère comme des « excuses » les propos tenus par M. Joxe.

• TRANSFERT DES ACTIONS DES BANQUES D'ÉTAT.

L'article 14 prévoit que la nationalisation des banques est assurée par le transfert à l'Etat « en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations » (prévues à l'article 17). Toutefois, les organismes apparen-Toutefois, les organismes appar-tenant dejà au secteur public ou qui sont destinés à y entrer conserveront les actions qu'ils détiennent dans les banques. Celles-ci ne pourront être cêdées qu'à d'autres organismes appartenant également au secteur public : elles pourront être aussi converties en obligations (cet-article est largement homothéti-que avec l'article 2 du projet relatif à la technique de natio-nalisation des cinq groupes nalisation industriels). Une longue discussion s'engage sur l'opportunité de défendre un à un tous les amendements de

l'opposition.

M. Millon (U.D.F., Aln) rappelle qu'il a pris l'engagement de retirer tous les amendements « superfétatoires ». M. Joze (P.S.,

Saône-et-Loire) déclare : € Des same-el-Louer dellate : Des millions passent les frontières franduleusement, des actions de sociétés nationalisables sont échangées dans des conditions, mystérieuses et dommageables pour le pays, des engagements pris envers le gouvernement, donc envers la France, sont violés, des manceures internationales se développement à grande échelle pour faire échapper certaines sociétés à la nationalisation, mais, sur les articles 14, 15 et 16, A n'y a pas moins de vingt-trois amen-demenis de M. Millon et à peu près autant de M. Noir! » Le président du groupe socialiste ajoute : « La responsabilité sera lourde de ceux qui se prêtent à a Vous cherchez un bouc émis-saire et vous voudriez pouvoir dire que si les nationalisations ont casse l'outil economique français c'est l'opposition qui est respon sable ! >

L'Assemblée repousse les uns après les autres les amendements de l'opposition. M. d'Aubert (U.D.F., Mayenne) estime que sur quelques questions essentielles, il n'a pas reçu de réponse. M. Jone reprend la parole. Il prévient l'opposition en ces termes : « Ce

M. JOSPHN: une Cour suprême n'a jamais arrêté les grands. courants de réforme.

Interroge mercredi 21 octobre sur un recours éventuel su Con-seil constitutionnet, engage par l'opposition, au terme du désait sur le projet de loi de nations-lisations M. Lionel Jospin a déclare à France-Inter : « Jamais les grands courants de réforme ne se sont laissé arrêter par une Cour subrême, quelle qu'elle soit, s Evoquant le rôle des membres du conseil. M. Jospin a a jouté : « l'imagine que ces hommes auroni conscience, en portant leur jugement, qu'ils doivent raisonner en magistrats de la Constitution (...) et non pas en hommes éventuel lement partisans. »

Le premier secrétaire du PS. 2 d'autre part rappelé à cette occasion la lutte menée par Fran-klin Roosevelt contre la Cour suprème aux Etats-Unis.

[La Cour suprêma des Etats-Unia, à majorité conservatrice, avait déclaré inconstitutionnels plusieurs textes du New Deal votés par le Congrès, notamment en mai 1935 la loi sur le redressement de l'infusirle nationale et en janvier 1936 celle sur l'agriculture. Devant ce blocage partiel, qui entravait considérable son action, Franklin Roosevelt sug-gera, en février 1937, que le Congrès l'autorise à augmenter les effectifs de la Cour de façon à modifier l'équilibre entre progressistes et conservateurs (la Cour est composée de neuf membres, mais ce nombre n'est pas fixé par la Constitution et est laissé à la discrétion du Congrès). Le Congrès refusa. La Cour, cepen-dant, se montra pius conciliante apres cette alerte, et, finalement, par le biais des décès et des départs à la retraite, sa composition changes todicalement au cours du second mandat du président Roosevelt.]

# (Publicité)

« Le désarmement suppose, pour que le contrôle soit efficace, la limitation des souverainetés nationales, » « Les Problèmes de la Paix » 1931.

En 1946, André PHILIP fait inscrire ce principe dans le préambule de la Constitution Française que DE GAULLE a conservé dans celle de 1958 :

Sous réserve de réciprocité la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires pour l'organisation et la défense de la paix.

De nombreux pays ont des clauses similaires dans leurs Constitutions nationales (Italie, R.F.A., Inde...).

Pourquoi les partis politiques et aujourd'hui le Parti Socialiste au pouvoir ne s'inspirent-ils pas de ces grands devanciers pour éviter l'autodestruction de l'espèce humaine par une traisième guerre mondiale valantaire au accidentelle? Un tel principe devroit être défendu à la Session de l'ONU en 1982 sur le

DESARMEMENT

Citoyens du Monde, 15, rue Victor-Duruy, 75015 Paris

Si vous souhaitez lire un journal totalement d'opposition, ou gouvernemental à 100 %... Si vous pensez que toutes les institutions sont par définition respectables... Si vous trouvez normal que l'impôt frappe les revenus du travail et épargnent ceux de la fortune... Si vous estimez que 10 francs c'est trop cher payer le prix de la liberté et de l'indépendance.. Si vous considérez que la culture doit s'enfermer dans une tour d'ivoire... Si vous ne ressentez jamais le besoin de relire Balzac ou Rimbaud... Si vous estimez que Michel Droit est un meilleur écrivain que René Char... Si au nom de Bach ou Mozart, vous récusez toutes les autres formes de musique... Si vous avez de la sympathie pour le général Pinochet... Si les massacres de San Salvador ou la répression des dissidents tchèques vous laissent indifférents... SI vous avez applaudi à l'entrée des chars soviétiques à Kaboul... Si vous estimez qu'une seule philosophie au monde détient la vérité...

**NE LISEZ SURTOUT PAS** 

**OIGNEZ-NOUS** 

Dès cette semaine, un numéro plus riche, plus fort, plus dense

هكذا من الأصل

sur les na

soutenus

a renonce à défendre d ks députés se sout déja minde donne un aspec le président de seance le missinge son auteur : repond : le le soutiens. reputur édiatement mis emps, la discussion se reporteur denne son at declarant, selon les C

ment dilatoite . . amen ment unature d'Etat charge d MM Million, d'Auber eretet tier ness of

the character and the characte NES C Sour C TOTA TOTAL Mais to proper to temps on the control of the contr 21.4 ienest reporter geneer eta dist 

MEDE UDF Shore ment your and and the grace to the top com on & redouter uns malique mus energy a trade to make manager of the מברות למנור מעודה מדסה One Prigue discussion se out on thems.

L'Assembles producte by sement les internationalité

lopposition demolyphes 60 fines à cette renoussées d ude 2 et adopte l'article 16 APPLICATION DE LA E LATION COMMERCIALE Emicie is reprend. pou unques les dispositions tricle 3 relatives aux an mistriels en se qui com implication is la légist ministration. L'Assert repuise nota minint, par 320 mine 132, un a mondement groupe RFR, time: réc **wyczse** pota, <u>nin 2,5</u>5,

des entrent de la santia. des entrent de la santia des la la la tent l'octro til (Elat On Triale: comme mes constitution of comments distribution for products die pe binerical franchis die per products de per per constitution de la co die reserver a une langue s me contener a une langue s M le Garres meritaire d' drugé de leuronaire du meridion de la libertido de la lacrade a facilita de M.

La tentati

Lors de la compagne pr dentielle, la lorde tranquille si posajt a la die equique distingi er le géger sérait mainteni or niveau tras correct. Los le Mines par a 'brop des cho Parajent at bescendre d craft, ma: 25 discussio beaucoup clas / ves. sombre farement dans a goujaterie. matraquage de lancienne ma rite eut engaire un effet radio un étrange c'ence gagna victimes du raz de marée élec ral. L'- é'a: de grace o insi aux paraiss dis accialistes

des communistes une grar Les temps on: bien chan Par petites louches, puis par gr Paquets, Pisture commence Bearing Sur 183 levres.

M. Robert-André Vivien, II du discours de politique gér rale de M. Mauroy, le 15 su tembre tembre, a inauguré le nouve ayle en lancant à la cantona des pointes parfides sous sourine laussement candide, a déstabiliser l'orateur. Pr Baymond Barre, retrouve Pugnaciis d'antan, affirms dans une interview 20 quotidi Rhône-Alpez, que le régime pr une crientation total lare a et 2e iz:ssalt aller à di on peu pius tard que M. Ja ques Delcre est a un homm cette 1915. Fattaque ad homine devenait, faute de mieux, e agument contre l'adversaire. C

se souvient que M. Marette, de (R.P.R.). traitait M. Doffer de géleux e d'ignoble pa tonnage ... )) s'est tout de mên trousé de son emportement. C'e a Pahonneur » de M. Ciaud Cheyson que s'en prend M. P.

thek Kaisman dans to Figur du 16 octobre. Mme Michel Président de Radie

Marin Marin Marin

sur les nationalisations à l'Assemblée

# soutenus pour la forme et rejetés par principe

a renonce à défendre de nombreux amendements, sur lesquels les députés se sont déjà prononcés il y a quelques jours. Cette attitude donne un aspect à la fois irréel et dérisoire au débat. Le président de séance appelle un amendement de l'opposition. Il interroge son auteur : « Vous le soutenez ? » M. Millon (U.D.F.) répond : « Je le soutiens. Le président a compris : l'amendement est immédiatement mis aux voix et repoussé... La plupart du temps, la discussion se résume à une suite d'omnatopées. Le repoussion de l'opposition par les amendements de l'opposition. rapporteur donne son avis sur les amendements de l'opposition en déclarant, selon les cas : « précision redondante », « amendement dilatoire », « amendement superfétatoire ». M. Le Garrec, secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public, abonde :

MM. Millon, d'Aubert (U.D.F.) et Noir (B.P.B.) ne se lassent

qui va se passer, c'est que de seance du matin en séance de nuit nous allons continuer à sié-per pendant des jours et des jours. Quand vous serez trois, nous seront sir, quand vous serez vingt, nous seront trente; hier vous étiez cinquante, nous étions deux cents; si un jour vous êten sept et que nous sommes trois nous demanderons des scrutins pudemanderons des scrittus pu-blics et nous courrons tous dans les travées pour tourner les clés! Mais la plupart du temps, vous serez cinq ou six et nous serons dir pour répéter les mêmes cho-ses, émettre les mêmes votes, en-tendre les mêmes réponses du rapporteur et du gouvernement aux mêmes questions, alors que le débat a été tranché au fond, par les électeurs en mai, par la représentation nationale ces

M. Hamel (U.D.F., Rhône) pro-teste : « En réalité, au fur et à mesure que le débai se déroule, vous prenez conscience des conséquences inévitables des nationali-sations et, comme vous commencez à redouter ces conséquences, vous cherchez à nous imputer la responsabilité d'échecs qui sont en germe dans votre projet! » Une longue discussion se pour-suit sur ce thème.

L'Assemblée repousse succes-sivement les amendements de l'opposition semblables ou iden-tiques à ceux repoussés à l'ar-ticle 2, et adopte l'article 14.

 APPLICATION DE LA LÉGIS-LATION COMMERCIALE

L'article 15 reprend, pour les banques, les dispositions de l'article 3 relatives aux groupes industriels, en ce qui concerne l'application de la législation commerciale. L'Assemblée commerciale. L'Asse m blée repousse notamment, par 333 voix contre 152, un amendement, du groupe R.P.R. ainsi rédigé: « Pour garantir aux particuliers et aux entreprises la liberté du choix de leur banque, l'octroi des prêts aidés par l'Etat ou les collectivités locales comme la distribution des produits d'épardistribution des produits d'épargne bénéficiant d'avantages fiscaux ou financiers ne peuvent
être réservés à une banque ou à
une catégorie de banques. »
M. Le Garrec, secrétaire d'Etat
chargé de l'extension du secteur
public, rappelle que la liberté du
choix de la banque a fait l'objet
d'un engagement clair de M. De-

Lors de la campagne prési-dentielle, la force tranquille s'op-

posait à la dialectique distinguée,

et le débat s'était maintenu à

ur niveau très correct. Les légis-

latives, par la force des choses,

l'avalent fait descendre d'un

cran, mais les discussions,

beaucoup plus vives, sombralent

rarement dans la goujaterie. Le matraquage de l'ancienne majo-

rité eut ensuite un effet radical :

un étrange silence gagna les

victimes du rez de marés électo-

ral. L'- état de grâce » inspira

aux paroles des socialistes et

des communistes une grande

Les temps ont bien changé.

Par petites touches, puls par gros

paquets, l'injure commence à fleurir sur les lèvres.

du discoure de politique géné-

raie de M. Mauroy, le 15 sep-

tembre, a inauguré le nouveau

style en lançant à la cantonade

des pointes perfides sous un sourire faussement candide, afin de déstabiliser l'orateur. Puis

M. Raymond Barre, retrouvent la pugnacité d'antan, affirmalt,

dans une interview au quotidien Rhône-Alpes, que le régime pre-

nait une - orientation totali-

taire » et se laissait aller à dire

un peu plus terd que M. Jacques Delors est « un homme sans tempérament ni caractère ».

Cette fois, l'attaque ad hominem

devenait, faute de mieux, un

argument contre l'adversaire. On

se souvient que M. Marette, dé-puté (R.P.R.), traltait M. Defferre

de « gâteux » et d'« ignoble per-

sonnage ». Il s'est tout de même

à l'= honneur = de M. Claude

Cheysson que s'en prend M. Pa-trick Kajsman dans le Figaro du 16 octobre. Mme Michèle Cotta, président de Radio-

excusé de son emportement. C'est

M. Robert-André Vivien, iors

lors, ministre de l'économie et des finances. L'article 15 est

ALIENATION DES FILIALES EXERCANT DES ACTIVITÉS A L'ÉTRANGER.

L'article 16 accorde la possibi-lité à l'administrateur général ou au conseil d'administration d'alièner partiellement ou tota-lement les filiales bancaires, directes on indirectes, et de certaines de leurs succursales. exercant leurs activités en dehors du territoire national (ce dispo-sitif est semblable à celui prevu à l'article 4 pour les groupes à l'article ( industriels).

Le suppression de l'article, demandée par M. Noir (R.P.R., Rhône), est refusée après que M. Planchou (P.S., Paris) a rappelé que les banques nationa-les financent 70 % du commerce extérieur et les compagnies finan-cières 12 %. Plusieurs amende-ments de l'opposition sont repous-sés, notamment celui défendu par M. Godfrain (R.P.R., Aveysés, notamment celui défenda par M. Godfrain (R.P.R., Aveyron), qui prévoyait de prescrire la rétrocession des filiales des trente-six banques, exerçant leurs activités à l'étranger, et ceux de M. Millon, qui prévoient que les banques nationalisées céderont leurs participations dans les entreprises non bancaires, en offrant une priorité aux anciens actionnaires. Avant que le R.P.R. ne demande une suspension de séance, l'Assemblée repousse un amendement, dont M. d'Aubert explique qu'il règle la question des participations des banques nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisables dans le secteur bancaire privé pour éviter une « nationalisab

France, vient d'être l'objet de

propos insolents de M. Vozlinsky.

Le débat sur les nationalisa-

tions a fait maintenant de l'As-

semblée nationale le champ clos

des bretteurs-prateurs qui ne

reculent plus devant l'inconve-

nance pour affirmer leurs posi-

Tel député communiste épingle

la particule d'un U.D.F. comme

s'il s'agissalt de conduire celui

qui la porte à la lanterne ; tel député U.D.F. fait sortir de leurs

tombes des ministres commu-

nistes pour les fustiger allégre-ment Un député socialiste s'en prend à d'anciens premiers mi-

nistres ou ministres et aux liens

financiers supposés de leur fa-

mille avec les entreorises natio-

Jusqu'où ira l'escalade ? Sans

doute César avait déjà trouvé les Gaulois fort querelleurs, et

Il en faut peu, dans la société

de tensions où nous vivons, pour

faire monter la moutarde au nez de nos concitoyens. Nos hom-

mes politiques ne pourraient-lis

se contrôler un peu plus que des automobilistes hargneux, même si la télévision n'est pas

là, en « noctume » du Palais-Bourbon, pour offrir à des mil-

Finns de Français le spectacle

Du côté de la majorité comme de l'opposition - peu importe

celui qui commence, — on pa-

raît prendre plaisir à se laisser

entraîner sur ce terrain glissant, où les arguments ne sont plus

mesures à aune de leur perti-

rence mais à celle de la bles-

sure personnelle qu'ils infligent à l'adversaire. Jeu sinistre, jeu

dangereux car il exacerbe ce

qu'il y a de plus bas en l'homme:

PIERRE DROUIN.

le mépris de l'autre.

peu décent qui s'y déroule?

La tentation de l'injure

pas. Selon eux, le gouvernement n'a toujours pas répondu à quelques questions essentielles. Après le violent incident de mardi, le climat est plus serein. Mais l'apparente et relative « bonne volonté - de l'opposition ne doit pas faire Illusion. Il suffit d'une déclaration un peu provocante d'un député socialiste ou d'un député B.P.B. ou U.D.F. pour relancer les incidents, pour que le débat dégénère. Depuis le début de la discussion du projet, les phases d'accalmie et de tension se succèdent, de façon totalement

Le sort du projet de nationalisations est, dans sa phase légis-lative, d'ores et déjà, pratiquement scellé. Les acteurs de la ptêce qui se déroule au Palais-Bourbon ne le savent pas encore. Ils sont mme prisonniers de leur rôle. L'Assemblée nationale délibère... LAURENT ZECCHINI.

consacrées à l'indemnisation n'iront pas à l'investissement. Le secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public demande que l'on compare le coût des nationalisations à ce qu'elles apporterent à l'écono-mie française.

Les députés refusent de prévoir le versement aux actionnaires des dividendes de 1981. Ils refusent également la création d'une commission spéciale chargée d'évaluer les actifs des sociétés nationalisables, prévue par un article addi-tionnel exposé par M. Godfrain.

O YALEUR D'ÉCHANGE DES ACTIONS.

A l'article 18, qui détermine la A l'article 18, qui détermine la valeur d'échange des actions des banques, M. Millon reproche au gouvernement de ne pas tenir compte des actifs incorporels, pour l'évaluation des actifs des banques. M. d'Aubert juge que le calcul de l'indemnisation pour les banques non cotées n'est pas satisfalsant. Fartageant cet avis, M. Noir estime que le calcul devrait prendre en compte une évaluation du fonds de commerce. Pour M. Hamel, la période de Pour M. Hamel, la période de référence est trop longue et abou-

tit à pénaliser les sociétés bien gérées. M. Le Garrec rappelle que les

M. Le Garrec rappelle que les actionnaires des banques cotées seront indemnisés comme ceux des groupes industriels et que le Conseil d'Etat a approuvé le système retenn par le gouvernement pour les banques non cotées. Dans la discussion des amendements, l'Assemblée repousse la création d'une commission d'indemnistion proposée par M. Mill. demnisation, proposée par M. Millon. A la demande des groupes de l'opposition dont l'un des membres, M. Godfrain, venait de reprocher à la présidente de la séance, Mme Jacq (P.S.), de laisser l'hémicycle se transformer en « salle de réunion de groupe », une seconde suspension de séance intervient. M. Godfrain reprend la parole pour juger « inéqui-table » et « Moglque » le mode d'indemnisation qui, note-t-il, accorde une importance excessive aux cours boursiers et retient une période de référence trop longue. Les amendements déposés par l'opposition sont repoussés.

### AU SÉNAT

# Pour M. Tomasini (R.P.R.), la nationalisation de la sidérurgie est d'< une utilité doutense >

Le Sénat a commencé jeudi matin. 22 octobre l'examen du « collectif » budgétaire pour 1981. Cette loi de finances rectificative, adoptée le 3 octobre à l'Assemblée nationale (le Monde du 10 octobre), a pour objet de nationaliser les sociétés Usinor et Sacilor, qui assurent en tonnage 80 % de notre production d'acter.

Dans son rapport, M. René Tomasini, sénateur de l'Eure

Tomasini, sénateur de l'Eure (L.P.R.), déplore la « hûte » avec laquelle le Parlement est conduit à se prononcer, Il fait notamment observer,

Il fait notamment observer, dans son repport écrit : « Peu de sociétés échappent, pour l'instant, à la nationalisation. Il s'agit principalement de la division sidérargique de la Société métallurgique et navale Dunkerque. Normandie (Société métallurgique de Normandie), qui appartient au groupe Empain, et de petites entreprises dont l'activité est spécialisée (entreprise jamiliale Aubert-Duval, « relamineurs ») ou de productions orientées vers l'atome ou les armements (Creusot-Loire, mais ces productions sot-Loire, mais ces production demeurent très marginales dans l'activité du groupe). Ugine Acier devrait aussi être nationalisée après le trunsfert de propriété du capital de la maison mère (Pechiney - Ugine - Kuhlmann) à l'Etat »

Après avoir analysé les causes de la crise sidérurgique et rap-pelé qu'en 1978 M. Blin, rappor-teur général du Sénat, avatt prévu les insuffisances du plan de redressement — seul, estimait-il, les restaurations des marges bé-néficiaires des entreprises penreponssés.

L'article 18 est adopté par l'article 18 est adopté par l'employment de rembourser les permettrait de rembourser les prêts consentis par l'Etat — levée, jeudi 22 octobre, à 1 h. 20.

M. Tomasimi reconnaît que les

son > jour justifier cette nationa-lisation. Mais il regrette que l'on ait voulu y ajouter des raisons « doctrinales ».

«La nationalisation de la sidéristife, conclut le rapporteur, mêconnaît les exemples étrangers et notamment le cas britannique de British Steel : la nationalisation n'a pas résolu des difficultés dues à l'origine mondiale de la crise de cetie activité (...). Elle risque d'aboutir à une socialisation des pertes et ne représent qu'une utilité douteuse : pour quelles raisons, demande M. Tomasini, le gouvernement veut-il nationaliser à 95 % deu asociétés dont il détient déjà, directement ou indirectement, 76,9 % du capital à Sacilor et 64,67 % dans le cas d'Usinor? »

La commission des finances, indique-t-il, a décidé, pour le vote de ce projet, a compte tenu de la brièveté du délai imparti au Sénat pour examiner ce texte (...), de s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée ». — A. G. «La nationalisation de la sidé-



-AVIS IMPORTANT

destiné aux collectionneurs de monnaies et médailles Photos agrandies pour montrer les détails. en métaux précieux.



Pour le 100<sup>e</sup> anniversaire de la des

nous vous invitons à souscrire à cette précieuse médaille numismatique en OR PUR 24 carats et en ARGENT 1er titre.

omme la plupart des objets de collection en métaux précieux, la valeur de cette splendide édition que nous éditons pour commémorer un très grand anniversaire, le Centenaire de la REGIE DES MONNAIES, est susceptible d'angmenter avec les années.

Nous avons en effet réuni les conditions qui - selon les collectionneurs - contribuent généralement à valoriser les monnaies et médailles :

Un anniversaire prestigieux

Ce chef-d'œuvre de gravure concerne au plus hant point la numismatique puisqu'elle célèbre un anniversaire exceptionnel de l'ADMINIS-TRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES elle-même. Cet organisme d'Etat, rattaché au Ministère de l'Economie et des Finances, frappe dans ses aneliers la monnaie française, celle de certains pays étrangers, des médailles publiques on privées ainsi que les décorations officielles.

La qualité la plus cotée

et le poinçon officiel de garantie. La frappe de cette précieuse édition numismatique est exécutée, pour nos souscripteurs, dans les ateliers mêmes de l'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES en OR PUR 24 carats, ainsi qu'en ARGENT premier titre. Cha-que exemplaire (diamètre : 2,1 cm) est frappé à cadence réduite, hors du circuit industriel, en qualite Fleur de Coins. Cette qualité est la plus cotée aux yeux des collectionneurs, la seule di-gne de figurer dans une collection de prix. Sur chaque exemplaire, le poincon officiel de l'Ebst garantira le titre du métal précieux.

Une édition à tirage restreint d à ne pas manquer.

Nous avons tenu à ce que le tirage de cette édition (garanti par un Certificat individuel) soit strictement limité à 5.000 ex. en or pur et à 10.000 en argent 1e titre. Ces tirages, qui en raison de l'événement risquent d'être très vite épuisés, ne pourront jamais être augmentés. Il faut surtout noter que ces tirages sont peu élevés si on les compare aux dizaines de milliers de collectionneurs du monde entier qui constituent notre clientèle potentielle.

Vente exclusive aux Editions Numismatiques:

JEAN-MARC LALETA 8, rue d'Anjon - 75008 PARIS

TIRAGE TRES LIMITE susceptible d'acquérir de la valeur avec les années.

Un chef-d'œuvre numismatique pour diversifier votre patrimoine. En plus de son tirage très limité, de son contenir

de métal précieux, du poinçon officiel, du certi-ficat de garantie et de ses qualités techniques, cette édition est un véritable chef-d'œuvre de l'art numismatique particulièrement digne de l'anniversaire exceptionnel que nous commémorons aujourd hui:

Sur la face, ou peut admirer la réduction de l'Hôtel des Mounaies, d'après une œuvre originale de C.-N. Roëttiers gravée en 1770. La légende latine signifie : "Pour fondre l'or, l'argent, le bronze". Le revers, réplique d'après une œuvre originale gravée par A. Borrel en 1889, représente la République, sous l'aspect d'une jeune femme vêtue à l'antitue, se tenant debout auprès d'un olivier symbole de paix. De la main droite, elle tient un écu portant les faisceaux du licteur, encadrés des Jeures R.F. Près d'elle, est assise l'Administration des Monnaies entourée de ses attributs, la balance et la come d'abondance. Derrière elle, des presses monétaires et divers appareils utilisés pour la fabrica-tion des mounaies (fours, creuset et laminoirs).

Conditions de souscription

 Pour obtenir un exemplaire en or ou en argent de cette précieuse édition de la "Régie des Monnaies", postez des aujourd'hui le "Bon de Souscription" ci-dessons. Les souscriptions seront enregistrées dans la limite du tirage et aucune réclamation ne sera admise

pour les commandes tardives.

• Cette offre est strictement limitée à 10 exemplaires en or par foyer, afin de satisfaire le plus grand nombre possible de collectionneurs.

• Les règlements s'effectueut après réception

d'une facture, en 1 seul versement on en 4

• Les prix sont garantis jusqu'à la livraison dès lors que notre facture est émise. D'ici là, et en cas de hausse des taxes ou des métaux précieux, un supplément de prix pourrait vous être demandé, mais vous resteriez libre d'annuler votre commande. Les expéditions auront lieu dans un délai de 8

à 10 semaines après règlement total, par colis postal assuré aux frais et risques des Editions LALETA.

retour du colis dans les 30 jours, vous serez intégralement remboursé.

| ETTESC |               | SERA CLOSE SANS PREA | <u> IS</u> |
|--------|---------------|----------------------|------------|
| LM III | <b>BON DE</b> | SOUSCRIPTION         | 7          |
|        |               |                      |            |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | - 10100 - 1MM           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| lésire souscrire (sous réserve d'épuisement et conformément à v              | os conditions de sonscr |
| ) à votre édition du "100° Anniversaire de la REGIE DES MON                  | INAJES" frappée à tira  |
| ité dans les ateliers de l' <u>Administration des Monnales et Médailles.</u> | Veuillez donc m'adres   |
| sa sortie, par colis postal assuré à vos frais et risques :                  | N'enverez poc           |

| bridge st. American property repro te a cross of a section of | d'argent maintenant.                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exemplaire(s) en OR 24 carats au prix unitaire de 1.960 F     | Vous régierez plus tard<br>en 1 seul versement ou |
|                                                               | en 1 seul versement ou                            |
| Exemplaire(s) en ARGENT 1er titre an prix unitaire de 248 F   | en 4 mensoalités.                                 |

Je réglerai le montant de cette souscription, avant l'envoi du colis, dès réception de votre facture :

- en 🖸 un seul versement, - en 🎵 4 mensualités évales, (nour comm

| The Later of the L | , thou community of hus on 1,000 i h |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Adresse complète                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                    |           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>W</b>  |
| M., Mme, Mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Jane Land |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |
| Code postal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ville                                | Diamie.   |

# L'ENQUÊTE SUR L'ASSASSINAT DU MAGISTRAT MARSEILLAIS

# Les quatre dossiers du juge Michel

Les policiers chargés de l'enquête sur l'assassinat de Pierre Michel, juge d'instruction, mercredi 21 octobre á Marseille, n'avaient, appa-remment, guère progressé dans leurs investigations, ce jeudi 22 octobre en milieu de ournée. Un mutisme absolu était observé au S.R.P.J. L'enquête sur cet assassinat exécuté par des professionnels apparaît, d'ores et déjà, dif-

Jeudi matin, les magistrats de Marseille se sont réunis en assemblée générale. En signe de deuil, les audiences devaient être suspendues jus qu'à vendredi matin. Une laque doit être apposée dans la salle des pas perdus du palais à la mémoire du magistrat assassiné dont la date des obsèques n'était pas encore fixée jeudi en milieu

Pierre Michel connaissait les risques qu'il courait, mais il les acceptait avec fatalisme. A un collègue, chargé d'une affaire de grand banditisme et qui avait demandé à être armé, il avait dit un jour : « C'est inville. S'ils veulent te tuer, ils te tueront. » De fait, les deux hommes circulant sur la même moto qui l'ont assassiné, mercredi 21 octobre à Marseille, n'ont pas manqué tont assassine, merrem 1 octo-bre à Marseille, n'ont pas manqué leur cible. Trois balles de neuf millimètres ont atteint le magis-trat qui, revenant chez lui sur sa moto, s'était arrêté boulevand trat qui, revenant chez lui sur sa moto. s'était arrêté boulevard Michelet à un feu rouge. Il était 12 h. 50. Deux des projectiles ont été mortels. L'un a atteint Pietre Michel dans la région du cœur, l'autre dans le cou. Un travail de professionnels ». Ils portaient un casque « intégral » et leur moto, dont un témoin a relevé le numéro, était volée. L'enquête a été conflée à M. Patrick Guérin, juge d'instruction, ma ri de Mme Françoise Llaurens-Guérin, chargée du dossier de la tuerie d'Auriol.

L'impression prévalait, jeudi.

d'Auriol.
L'impression prévalait, jeudi.
à Marseille, que l'enquête serait
longue et difficile. En particulier,
nous indique notre correspondant, Jean Contrucci. les policiers ne prennent pas an sérieux la revendication du meurtre par un a groupe autonome du 22 janvier »,

#### EN 1975, LE JUGE RENAUD

Le 3 juillet 1975, M. Francois Renaud, juge d'instruction à Lyon, en particulier chargé de l'affaire du « gang des Lyon-nais », étnit assassiné par quatre incomms alors ou'il regagualt son domicile vers 2 h. 45. L'enquête judiciaire u'a jamais Le 22 janvier 1979, quatre autonomes, auteurs d'incidents, dans le quartier Saint-Lazare, à Paris, avaient été condamnés en flagrants délits. Le 31, M. Michel Berger, substitut général, avait été attaqué à so ndomicile parisien par trois lennes cons. Les

été attaqué à so ndominile pari-sien, par trois jeunes gens, Les circonstances des deux affaires sont très différentes et il est peu probable qu'il existe un lien. Les enquêteurs vont devoir chercher dans les dossiers qui avaient été confiés à Pierre Michel, le ou les mobiles de son assassinat. Compétent, « accro-cheur », intransigeant, il avait été chargé d'une série d'affaires délicates. Quatre de ces affaires pourraient être à l'origine du meurtre.

• LE TRAFIC DE DROGUE

Depuis plusieurs années le juge Depuis plusieurs années le juge Pierre Michel travaillait en rela-tion avec ses collègues italiens sur une possible renaissance du trafic de drogue en direction des Etats-Unis, via l'Europe. Des in-dices de ce renouveau de la « French Connection » avalent été découverts le 2 mars 1000 à découverts, le 8 mars 1980, à Chambon - sur - Lignon (Hante-Loire). Dix personnes avaient été arrêtées après la découverte d'un laboratoire d'hérolne et entendues par le juge Michel. Parmi elles des trafiquants mêlés dans les années 70 à la « French Connection » notamment Fernand Chaftion a notamment Fernand Chaffard, quarante - sept ans et Christian-Ange Simonpieri, quarante-huit ans, (le Monde du 11 mars 1980).

Les investigations menes par

Les investigations menées par les Français et les Italiens permettaient la découverte et le démantèlement en juin 1980 d'un réseau franco-Italien installé à Cereseto dans la banlièue de Milan. Vingt-irois trafiquants dont sept Français étaient arrètés (le Monde daté 8-9 juin 1980). En août 1980, les policiers italiens, agissant en collaboration avec le juge Michel, réussissaient un nouveau coup de filet. Après la découverte, près de Palerme, la découverte, près de Palerme, d'un «laboratoire capable de pro-duire une demi-tonne d'héroine par mois, trente-cing trafiquants chaient arrêtés en Sicile, dans le sud-est de la France et à Paris (le Monde du 28 août 1980). En Sicile. les policiers apprehen-daient notamment Gerlando Aldarir induante-trois ans, considéré comme un capo majosio (chef de la Maja) important Ces affaires n'allaient pas sans

réactions du milieu franco-fla-lien. Au début de l'été 1980, le procureur général de Palerme. M. Gaetano Costa était assassiné par des tueurs M. Costa diri-geait, à ce moment-là, l'enquête sur les contacts entre la Mafia sicilienne et la Mafia américaine pour le trafic de la drogue (& Monde du 8 août 1980). Le 28 août 1980, un restaurateur de Palerme, M. Carmelo Iauni, cin-quante ans. était assassine (le Monde du 30 août 1980).

investigations. En décembre 1980, il s'était rendu en Sicile pour faire le point de l'enquête avec ses collègues italiens. Au début d'octobre 1981, il avait reçu, à Marseille, la visite de trois juges venus de Sicile. Les magistrats français et Italiens avaient travaillé ensemble pendant plusieurs jours

LA TUERIE DU BAR DU TELEPHONE

DU TELEPHONE

Le 3 octobre 1978, peu après
20 heures, dix personnes qui se
trouvaient dans ce bar au quartier du Canet, à Marseille, étaient
tuées par des inconnus. L'enquête
fit apparaitre, après examen balistique des impacts de balles et
des douilles retrouvées dans le
bar, que les tueurs étaient au
nombre de quatre.

M. Michel: avait été chargé de
l'instruction et devait d'abord
s'employer à établir les mobiles
de ce règlement de comptes. Au
bout de trois ans, le dossier était
toujours à son cabinet sans qu'on

toujours à son cabinet sans qu'on soit parvenu à identifier les auteurs de la tuerie ni les raisons qui avaient fait agir. Selon un rapport de la police judiciaire de Marseille établi en mai 1980, il s'agirat d'une rivelité entre pros'agirait d'une rivalité entre pro-xénètes qui se disputaient une « protégée ».

• LE TRAFIC DE FAUX FRANCS C.F.A. Un peu plus de deux mois après la tuerie du Bar du Téléphone, un autre dossier était confié à M. Pierre Michel, celui d'une affaire d'impression et de trafic de fansses coupures de billets de 100 francs français et de 1000 francs CFA. La découverte, le 21 décembre 1978, dans la banlieue nord de Marseille d'une lieue nord de Marseille d'une imprimerle où se fabriquaient ces

de Brogne, pour etre linalement mis hors de cause.
En juillet 1981, on apprit que l'une des victimes de la tueris d'Auriol, Georges Ferrarini, beaufrère de l'inspecteur Jacques Massie, et comme l'ui membre du SAC, evait aussi été entendu comme rémoin lors de l'enquête sur l'impression et le trafic de faux billets. Enfin, le Point avait révélé mu'un inculoé de cette révélé qu'un inculpé de cette affaire. M. Antoine Esposito, avait été pressenti pour l'assassinat de Jean de Broglie.

CONTRE - ENCRE NOIRE Le 11 août 1980, une violente
explosion détruit l'imprimerie
des éditions « Encre noire », rue
d'Oran, dans le centre de Marseille. Douze personnes sont blessées, dont une décèdera huit jours
plus tard. L'attentat va être
revendiqué quelques heures plus
tard par un correspondant anonyme se réclamant de la « Cellule
Ordre et Justice et Justice nou-■ L'ATTENTAT Ordre et Justice et Justice nou-velle et des Amis de Raymond Mazel , du nom d'un inspecteur de police décédé au cours d'une manifestation antimilitariste, en avril 1979.

Au lendemain de l'attentat, la police marsellaise interpelle dix personnes appartenant à des mou-vements néo-nazis. Toutes seront relâchées au terme de leur

audition.

Moins de quinze jours plus tard, des menaces signées à nouveau « Ordre et Justice nouvelle », et accompagnées de tracts de la FANE, sont adressées à un restaurant marseillais, la Garga-melle, géré, comme l'imprimerie par une coopérative ouvrière. On reparlera de l'attentat à propos de la ruerie d'Aurioi. En effet, pour les enquêteurs du S.R.P.J. de Marseille, il ne ferait pratiquement pas de doute que des membres du SAC y aient pris part, ainsi qu'à un autre attentat imprimerle ou se fabriqualent ces faux billets devait entraîner l'inculpation de treize personnes. Parmi les personnes impliquées dans le trafic figurait M. Jacques Mérignac, qui, auparavant, avait été gardé à vue et entendu à Paris par les policiers chargés de l'enquête sur l'assassinat de Jean S.R.P.J. de Marselle, il ne terrait pratiquement pas de doute que des membres du SAC y alent pris part, ainsi qu'à un autre attentat commis contre le centre international de la Sainte-Baume, en diqué en son temps par « Ordre et Justice nouvelle ».

# Un homme de terrain

Dans toutes les affaires qu'il avait à traiter. Pierre Michel, trente-huit ans, faisait preuve d'une très grande conscience professionnelle. Certains disent d'achamement. Des avocats, qui ont eu affaire à lui, le décrivent comme extrêmement dur visà-vis des « gros bonnets » de la drogue notamment, contre lesquels il menait une lutte sans merci. Mais il lui arrivait aussi de se heurter au parquet pour obtenir la mise en Ilberté de petits consommateurs dont il jugesit la détention inutile.

Docteur en droit, il était entré dans la manistrature après avoir enseigné à l'université d'Aix-en-Provence. Juge d'instruction à Marseille depuis 1974, premier juge depuis le mois d'avril dernter, il avait eu la temps au cours des sept années écoulées, de se faire beaucoup d'ennemis. C'était un magistrat de terrain. Son voyage à Palerme ainsi qu'un stage récent à l'Office central de répression du banditisme le prouvent. Mais ce goût du terrain n'est pas exceptionnel : des magistrats marseillais se som déjà rendus aux Etats-Unis pour enquêter sur une affaire de drogue et li est courant que des juges d'instruc-tion fassent des stages dans des

services de police. Plerre Michel se savait menacé et avait fait part de ses craintes il y a quelques jours à une collègue. Ce qui le préoccupait néanmoins, 'orsqu'il est rentré déjeuner chez lui mercredi avec sa lemme, Jacqueline, une enseignante, et ses deux filles, Béatrice, neuf ans, et Emmanuelle, six ans, ce sont les explications que lui avalent demandées il y a quelques jours ses

supérieurs hiérarchiques à pronos de l'achet d'un magnétoJUSTICE

dy code pána!

23. X..... 23. X....

Control of the Contro

ETTERNAL STATES

5....

rac for Later

Mercen.

elre · · ·

Aujount h. us que jamais e

Mais Jahran, Francisco parfois

Supension WAR ressorts in

Ambes de horre Direction au

4 G25 ....

Dant la Cas-Rhin

ME MERE ET SES CAND EM

NEURINI CHIOXIQUE

942 E GAZ

er e glynnig

- i- chauss

to see a

المرواد والمراجع

er inite

Contractor (2)

al Badinter préside la commission de rev

Au cours de ses investige tions dans l'affaire du Bar du Téléphone, Pierre Michel avail eu besoin c'un appareil enre-gistreur, que ne pouvait, faute '- moyens, lui fournir la police, pour réaliser des écoutes télé-phoniques légales. Pierre Michel avait acquis cet apparell sur les fonds destinés aux frais urgents des juges d'instruction. Ses supérieurs lui reprochaien apparemment cet achat et lui avalent demandé des explicaavant de rencrer chez iul. il avait confié à un de ses collègues : « La hiérarchie veut ma peau. »

Cette déclaration ne visait pas, semble-t-li, les dosaiers qui lui étalent conflés, mais ses activités syndicales. Après s'être inscrit à l'Union syndicale des magistrats (modérée), Pierre Mide la magistrature. On ne le trouvait ous en première ligne lors des mots d'ordre de grève du syndicat à Paris, mais il payalt réquilèrement ess cotisetions at affichait des opinions de gauche.

Surveillé par la hiérarchie obiet de menaces fréquentes. Pierre Michel faisait front, Mais certains magistrate estime Jourd'hui qu'il aurait dû être relevé plus tôt de ses fonctions. Sept ans, c'est beaucoup pour ur juge d'instruction à qui on configit de telles responsabilités. Sans parier des menaces physiques, Pierre Michel vivait dans un climat psychologique que d'autre: que lui auraient supporté difficilement.

# Les réactions

élait un magistrat de valeur ex-céptionnelle à qui l'on avait confié l'instruction d'affaires extrême-ment graves de grand banditisme, de drogue et de fausse monnale n Le ministre de la justice exprime « son indignation et son émotion debant cet attentat et s'associe à la douleur qui frappe la famille de M. Michel et le corre indicipie

mande les représentants magistrats instructeurs pour exa-miner les mesures de protection

● LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE : « La mort d'un homme est toujours tragi-que. Celle de Pierre Michel, magis-M. Michel et le corps judiciaire que. Celle de Pierre Michel magistout entier ».

due. Celle de Pierre Michel magistrat courageux qui voulait aller
au fond des choses, qui avait insmagistrat victime de son sens du
truit et instruisait des affaires devoir et de sa haute conscience
ministre de l'intérieur et de la dites délicates, est d'autant plus professionnelle ».

Renaud ne sont pas à ce jour arrêtés. Il reste à souhaiter que les auteurs de ce nouveau crime seront rapidement identifiés et

◆ LA SECTION DE MAR-SEILLE DE L'UNION SYNDI-CALE DES MAGISTRAIS

● LA COMMISSION EXECU-TIVE DE LA CFD.T.: « De tels actes portent attente à la justice et mettent en peril noire régime de mos ratique : La CFD.T « demande à la justice d'agtr avec d'ligence pour que

• M. HYACINTHE SANTONI. député (R.P.R.) des Bouches-du-Rhône : « Cet acte de violènce, odieux et inutile, est un navoeux témoignage de la dégradation de l'autorité de l'État et de Finse-curité grandissante qui règne à Marseille. Je ne puis que regretter une nouvelle fois l'abolition de la peine de mort.

# **EDUCATION**

# LA PREMIÈRE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS CORSES

# Une mission incertaine pour l'université de Corte

Corte. — Attendue depuis des années par les autonomistes corses, promise en 1975 par le gouvernement. l'université de Corte devrait recevoir ses premiers étudiants dans quelques semaines. Satisfaction semble ainsi donnée, aux

revendications de mouvements lycéens : des études supérieures seront enfin possibles dans l'université ét M. Pierre Ferrari, le récheur de dépassé la réserve à laquelle est tenn un haut l'île. Mais quelles études seront offertes? Une l'academie. Ce dernier, dans une lettre au fonctionnaire . M. Ferrari envisage que le question qui a provoque de nombreux débats ministre de l'éducation nationale, vient d'ailministre de leurs de dénoncer la conjuration dont a été des enseignements supérieurs. De notre envoyé spécial

Le cours Paoli, rue centrale et Le cours Paoli, rue centrale et point de passage obligé de la vie cortenaise, témoigne que l'on commence à croire à l'université. Depuis un an, les propriètaires du café proche de la mairie ont ajouté un complément à leur enseigne : Brasserie du Majestic et de l'université. Un peu plus line ma Majoun de la pressei affirme loin, la Maison de la presse affi-che sur un présentoir, bien platé-dens la vitrine, la dernière paru-tion du Guide de l'étudiant. Des signes qui indiquent que les Cor-tensis. Leu te ment, premient conscience de leur université. Il est vial que les quelques ba-

reaux situes au-dessus de la bou-tique d'un tailleur de la place de Gaulle, qui abritent depuis plu-sieurs années les services de la

### (Pubiterie) -ÉTUDIANTS

vos livres moins chers

Demandez notre catalogue rentrée 1981 Médecine 🛛 Sciences 🗇

COOPÉRATIVE UNIVERSITÉ-CLUB 121, boul, Saint-Michel

présidence de l'iniversité, ne semblaient par cretines. Mals, aujourd'hui, au bas de la rue qui descend vers la zare, les petits bâtuments ce ares sui accueilleront renseignement supérieur dans l'île, sont en voie d'achèvement. Terrasses d'immant le Tavignance passagres couverts entre les salles de cours et la résidence universitaire, spinétense bibliothèque. Pensemble est séduisant, blen due, regrette M. Charles Antoplarchi, secrétaire general de l'université. secrétaire general de l'université. « le restagrant hungerstaire et l'amphithéatre sojent un peu pé-tits ».

Certes, les brevaux ne sont pas complètement scheres, et ils peri-seront pas pon blus le 26 besche-jour de le seance solemnelle de mais une semaine ou deux après: Quant aux laboratoires de

(Publicité) Cours du jour . du soit PROGRAMMEUR ARALYSTE D'EXPLOITATION PROGRAMMEUR sur micro-ordinateur

Ecole privée FAX 6, rue d'Amsterdam - 75009 PARIS Tél.: 280-48-00 - Mêtro St-Lazare

Mivesu esigé · Baccalaurés!

travaux dirigés, ils ne seront équi-pes que dans tro.s mois.

\*\*\* Pour une université dont on attend la construction depuis huit ans a quelques jours comp-

sitaire d'études supérieures ».

C'est à partir de 1975, date de la création de l'université de Corse et de la décision de son installation à Corte, que l'attente d'un établissement d'enselmed'un établissement d'enselgne-ment supérieur commence. Car depuis le décret du 6 novembre 1975, signé par M. Jean-Pierre Soisson, alors secrétaire d'Etat aux universités, créant une uni-versité à statut dérogatoire par rapport aux établissements régis par la lo. d'orientation de 1968, a l'affaire de Corts », comme on l'appelle, a évolué très lentement.

pes que dans tros mois.

I pour une université dont on attend la construction depus huit ans a quelques jours comptent très peu dit-on dans la petite ville de six mille habitants.

A peine sortie de terre, l'université de Corte, a figia une longue histoire. Les autopomistes des la partir l'université de Corte, a figia une longue histoire. Les autopomistes des la Paccal Arrighi, président renaitre l'université, ouverte en janvier 1765 peur Fascal Paoli, et que la monarchie frencaise après décidait de fermer quatre ans après, quelque de la Corse de la part du ministère de tutelle? Le gesuront des habitants de l'ile, et surfout des jeunes le gouvernement a proposé en juillet 1973, d'installer dans ce département, alors unique un a centre universitaire d'études supérieures à.

C'est à partir de 1975, date de la création de l'université de municipale de Manso, une petite commune proche de Calvi Pourtant, le gouvernement précident s'est préoccupé de l'université le statut, un comme le ini permetrail le statut, un comme le d'université de la tache o

Un projet « détourné » « Tout le dossier est passé dans les mains du recieur à partir de 1979 », explique M François Pompont, un enseignant, directeur de l'Institut d'études corses. Nommé recteur de l'académie de Corse en coût 1979, M. Pierre Ferrari, professeur de droit et ancien président de l'université de Metz, s'intéresse de très près à l'étabils-sement corse, a Son intervention Le gouvernement de Giscard s'intéresse de très près à l'établis-était conire », expliquent des sement corse, « Son intérrention consommateurs du Café du construction, mais il s'est comporquent le manque de volonté de té en vértiable président », mi

reprochent ses détracteurs qui voient, en lui, « un jeune recteur à la botte du pouvoir s' l'rès actif. « Les étudiants corses dovent disposant d'appuis au ministère' étre consiférés comme tous leurs des universités; M. Ferrari, qui camanades de France», explique reproche au président Arrighison immobilisme, dusant sept ans, prépare un projet d'un nouveau type d'études spécifiques à l'université de Corte. C'est à calte, époque que nait l'idée de diplôme d'études universitéres générales (DEUG) rensidrés générales (DEUG) rensidrés générales (DEUG) rensidrés générales (DEUG) rensidrés soildes », explique M. Ferrari, en soulignant qu'il failait a mélanger quelques disciplines traditionnelles pour offrir aux étudiants plus de possibilités de choix ». Avec des horaires supérieurs aux formations déjà existantes, ces DEUG devaient, selon le recteur, donner « accès à plus de vingi-cinq jor mation » de second cycle».

Cetté question du DETIC par communiquée interposés se disputent la paternité de l'établissesecond cycle n.

Cetté question du DEUG ren-force va provoquer de vives polé-miques surtout lorsque Mme Sau-nier-Seïté tentera de l'étendre à toutes les universités françaises (le Monde du 18 février 1981). « Mon projet a été détourné, et gáché s, regrette, amer. M. Ferrari. L'université de Corte reste L'université de Corte reste dérogatoire puisque son président est nommé — et même renouvelé à ce poste en décembre 1980 par Mme Saunier-Selté. — mais elle se coule dans le moule des diplômes nationaux. Les quelques enseignants nommés ont choisi d'offrir aux quatre cents étudiants déjà inscrits la possibilité de choisir entre trois DÉUG clas-

communiqués interposes se dis-putent la paternité de l'établisse-ment corse. Comme l'écrivait un hebdomadaire autonomiste, e sur

neodomadaire antonomisse, e suit le même Olympe il ne peut y gnoir deux Jupiter tonuant »...

L'un des protagonistes, M. Ferrari, s'en remet, pour sa part, au ministre de l'éducation nationale. Il demande à M. Savary, dans une lettre du 18 octobre de christia attached et de continui. Et choisir entre lui et son rival. Et donc de trancher le débat sur les formations dispensées à l'univer-sité de Corte. A moins que les usagers — les étudiants qui viendront remplacer les légionnaires dans cette petite ville — n'aleut aussi leur mot à dire.

SERGE BOLLOCH.

هكذا من الأصل

1.00

# **JUSTICE**

#### M. Badinter préside la commission de révision du code pénal

La composition de la commission de révision du code penal a été modifiée. M. Badinter, ministre de la justice, en devient président. Il remplace M. Guy Chavanon, procurear genéral honoraire à la Cour de cassation. La commission, dont les membres ont été choisis par le ministre de la justice, est désormais composée de la manière suf-vante:

vante:

Vice-président: M. Pierre Mongin, président de chambre à la Cour de cassation; membres: M. Paul Bouchet, bâtonnier de Lyon, M. André Braunschweig, conseiller à la Cour de cassation, directeur de cabinet du garde des sceaux, Mme Mireille Delmas-Marty, professeur à Paris-XI, M. Georges Kiejman, avocat à Paris, MM, Jacques Léauté, professeur à Paris-II, Paul Malaval, conseiller honoraire à la Cour de fesseur à Paris-II, Paul Malaval, conseiller honoraire à la Cour de cassation. Emile Robert, substitut du procureur général à la cour de Paris, Jean Robert, procureur général honoraire, Yves Roumajon, médecin psychiatre, M° Germaine Sénéchal-Lereno, avocat à Paris, M. André Vitu, professeur à Nancy-II, et, ès qualités, M. Michel Jéol, directeur des affaires criminelles au ministère de la criminelles au ministère de la

### Dans le Bas-Rhin UNE MÈRE ET SES CINQ ENFANTS MEURENT INTOXIQUÉS PAR LE GAZ

(De notre correspondant.) Strasbourg. -- Une mère et ses inq enfants sont morts, dans l'après-midi du mercredi 21 octobre, dans une H.L.M. de Wissembourg (Bas-Rhin), parce que le chauffe-eau au gaz de leur appartement était défectueux. C'est le père, M. Kouider Zazou, un ouvrier algérien âgé de quarante ans, qui à découvert le drame en rentrant de son travail le soi.. Malgré les efforts des pompiers et des deux médecins de cette bour-gade, Il a été mapossible de rappeler à la vie Mme Ambarka Richi, trente-six ans, ses quatre filles et son fils.

# FAITS ET JUGEMENTS

MM. Malaval, Emile Robert, Jean Robert et Vitu étaient mem-bres de la précédente commission. M. Léauté et M° Sénéchal en

M. Léauté et M° Sénéchal en avaient démissionné pour protester contre le projet « sécurité et liberté ».

La commission de révision a déjà élaboré deux rapports. l'un sur les dispositions générales du code en 1976, l'autre sur certaines sanctions en 1980. Ces rapports feront l'objet d'un nouvel examen. Il est prévu de soumettre le projet de révision du code pénal au Parlement en 1983. Entre-temps la loi « sécurité et liberté » aura été abrogée en application d'un projet élaboré à partir des réflexions d'une autre commission, présidée par M. Léauté.

## Le GRECE diffamé.

Considéré comme ayant diffamé le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, M. Jean Pierre-Bloch, directeur du Droit de vivre, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (dont le Droit de vivre est l'organe), et M. Georges Nicod (l'auteur d'un article publié dans le numéro de janvier 1980 du Droit de vivre), ont été condamnés conjointement et solidairement à un franc de dommage et intérêt, le 21 octobre, par la première chambre civile du tribunal de Paris.

Evoquant les heurts survenus

Evoquant les heurts survenus le 9 décembre précèdent au Palais des congrès de la porte Maillot entre militants de l'Organisation juive de défense et des membres du « service d'accueil » du GRECE, qui avait organisé ce colloque. M. Nicod déclarait que ces incidents « ont été révélateurs d'un certain élait d'esprit moiste. d'un certain état d'esprit raciste, et ce jour-là le GRECE a, sans doute involontairement, montré

son vrai visage...».
En revanche, le tribunal a débouté le GRECE, qui réclamait un franc à M° Charles Goldmine, un franc à M° Charles Goldmine, du berreau de Paris, à propos d'un article du 19 décembre 1979 de France-Soir, qui déclarait que cet avocat, présent au colloque, a indiqué que de jeunes juifs, gurçons et fillès, comme des personnes âgées, se sont vu interdire l'accès de la salle aux cris de « Mort aux juifs! » et « Les juifs au four ! ».

### M. Robert Hersant interrogé par le juge d'instruction.

Après avoir usé des ressources offertes par la procédure en contestant, notammnet, la recevabilité des constitutions de partie civile des Syndicats de journalistes (S.N.J., C.F.D.T., C.G.T., F.O.) et de l'Union fédérale des consommateurs, M. Robert Hersant, propriétaire du Figaro et d'un groupe de presse contrôlant une douzaine de quotidiens, inculpé, le 29 novembre 1978, d'infraction à l'ordonnance du 26 août 1944, sur l'organisation de la presse française, a dû, finalement, se résoudre à subir, le mercredi 21 octobre, son premier interrolier, juge d'instruction à Paris.

21 octobre, son premier interro-lier, juge d'instruction à Paris. Selon son défenseur, M' Bena-gatoire au fond devant M. Grei-tar, M. Hersant estime ne pas en-feindre cette ordonnance, étant représentant légal des sociétés de son groupe et non, personnelle-ment, propriétaire des parts des entreprises qui éditent les jour-naux. Il considère qu'il n'est pas obligé, dans ces conditions, d'être obligé, dans ces conditions, d'être directeur de la publication des journaux du groupe qu'il contrôle. [L'ordonnance du 26 août 1944 dis-[L'ordonnance du 25 août 1944 dis-pose notamment en son article 7 : « Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle - cl sera obligatoirement directeur de la pu-bligatoirement directeur de la pu-

### Une affaire de fraude électorale

à la cour d'appel de Paris.

blication, al

La condamnation de M. Michel Parisot, adjoint au maire (P.C.) de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), pour fraude électorale, a été évoquée, mardi 20 octobre, à la cour d'appel de Paris. Lors des élections centonales partiel. a la cour d'appei de Paris. Lors des élections cantonales partielles du 27 avril 1980, des bordereaux de résultats du canton de Vincennes - Fontenay-Nord avaient été raturés et surchargés. Ces manipulations avaient permis l'attribution à Mme Nicole Carand (P.C.) de deix cants

didate communiste avait emporté l'élection, qui de ait néanmoins être annulée (le Monde des 29 avril 1980 et 28 janvier 1981).

Condanné en février dernier à 4 000 francs d'amende et à 1 franc de dommages et intérêts en faveur du candidat de la majorité, M. Parisot a bénéficie de l'amnistie. Mais il a fait appel de cette condamnation comme, au reste, le parquet et M. Favas. au reste, le parquet et M. Favas.
« Fontenay - sous - Bois, c'est
presque la Corse », a déclaré le
président de la onzième chambre correctionnnelle, M. Jacques
Hennion, faisant allusion aux Riemion, faisant allusion aux nombreux incidents qui ont émaillé les scrutins dans le canton de Vincennes-Fontenay-Nord depuis 1976. M° Louis Labadie, avocat de M. Parisot, et luimème conseiller municipal de Fontenay, a mis sur le compte du climat qui entoure chacune des consultations électorales le charcutage » réalisé par l'ancienne majorité, qui s'es; découpé là un canton à sa mesure. La cour dira, le 17 novembre, s'il convient de condammer M. Parisot à une peine qui ne lui permette pas de bénéficier de l'amnistie.

# SCIENCES

#### LE LANCEMENT D'ARIANE POURRAIT ÊTRE RETARDÉ PAR UNE GREVE

(De notre correspondante.) Toulouse. — Une centaine de manifestants se sont regroupés mardi 20 octobre devant le parc des expositions de Toulouse où M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale, est venu inaugurer le SITTEF (Salon iternational des technologies et énergies du futur). Ces grévistes out arrêté leur travail depis sept jours et demandent l'intégration de la totalité du personnel utilisé depnis dix ans et en permanence en sous-traltance an Centre national d'ét u des spatiales

gés. Ces manipulations avaient permis l'attribution à Mme Nicole Garand (P.C.) de deux cents voix qui auraient dû revenir à M. Marc Favas (CNIP). A la faveur de cette fraude, la can-

# Léconomie et la société française depuis 1945

### L'Economie et la société française depuis 1945

MAURICE PARODI

Une vision synthétique de la croissance puis de la crise trançaise dans leurs contextes nationaux et internationaux. Une description claire et précise pour mieux comprendre et interpréter l'évolution économique et sociale de la France depuis 35 ans.

Les obligations T. 1. L'ACTE JURIDIQUE T. 2. LES FAITS JURIDIQUES Jacques Flour et Jean-Luc Aubert

Les finances publiques Pierre Lalumière

La politique en France François Goguel et Alfred Grosser L'économique Paul A. Samuelson

Catalogue universitaire chez votre libraire ou 103, bd St-Michel - 75005 Paris

Lexique historique du Moyen Age L'explication grammaticale anglaise Georges Bourcier Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines

# **Pratiques de l'Oral**

ECOUTE, COMMUNICATIONS SOCIALES. JEJI THEATRAL

FRANCIS VANOYE, JEAN MOUCHON et JEAN-PIERRE SARRAZAC

Cet ouvrage nouveau et original, abordant dans toute leur complexité les situations de communication orale, se veut une aide pratique à la pédagogie de l'oral dans sa spécificité, à l'aide de repères théoriques simples et d'exercices commentés.



Louis-Marie Morfaux

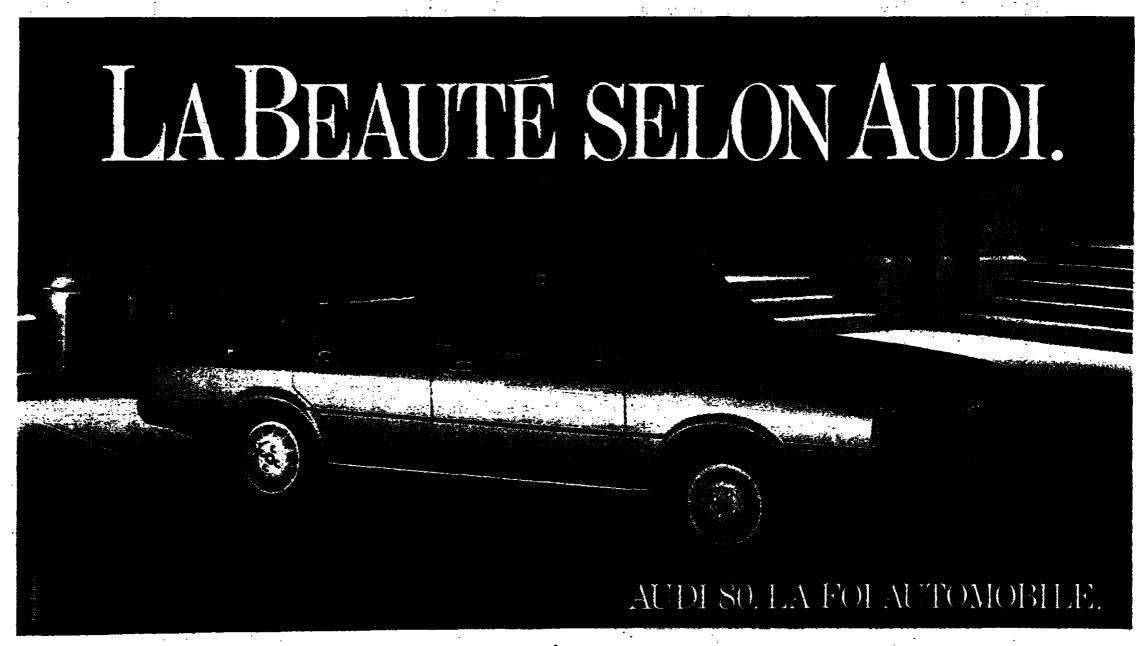

- Aujourd'hui plus que jamais on choisit une voiture sur sa ligne. Mais la beauté trompe parfois. Pas celle de l'Audi 80 GL. Moteur: 1,6 l de cylindrée. Puissance 85 ch DIN. Puissance fiscale : 7 CV. Arbre à cames en tête entraîné par courroie crantée. Traction avant.

Carburation inversée avec starter automatique à double commande. Suspension AV-AR ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques,

jambes de force. Direction autostabilisante. Freinage double circuit Prix TTC au 01/07/81. Audi 80 CL. Modèle presente : Audi 80 GL 85 ch. Jantes alliage en option

en diagonale. Equipement extérieur. Pare-brise en verre feuilleté. Pare-chocs boucliers. Train avant à déport négatif. Phares à iode à larges saisceaux. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Avertisseurs deux tons. Equipement intérieur. Siège repos à l'avant. Accoudoirs arrière. Gamiture de sièges en velours. Allume-cigares. Indicateur de changement de vitesse. Performances. De 0 à 80 km/h en 7,9 sec. De 0 à 100 km/h en 12,1 sec. Consommation selon UTAC : valeurs

conventionnelles aux 100 km. A 90 km/h : 6,5 L A 120 km/h : 8,7 L En ville, 11,11. Essence ordinaire. Voici ce que cache l'Audi 80 GL. On comprend qu'elle séduise au premier coup d'œil. V.A.G., le réseau

Volkswagen et Audi, vous présente les Audi dans ses 710 points de service. A PARTIR DE

44.980F\*

# INFORMATIONS « SERVICES »

# – Bibliographie –

# Au sommaire des revues

— Dans la N.R.F., Michel Chaillou présente et nous révèle, avec l'extrait d'un poème spirituel en douze chants, Le Megdeleine au désert. Jean-Louis Barthélemy, son auteur, que les dictionnaires de la littérature ignorent : poète et amant, deux fois diable qui s'est fait ermite. Après avoir distillé des vers précieux pour une Madeleine mais vertueuse. celle-ci etant morte il entra luimême au désert. Ce. petit Rancé. leurs astres, naquit la même année (1626) que le vral. Mais le ciel l'éprouve bien plus que le grand modèle : religieux sincère, il était demeuré « si sensible à la beauté des temmes qu'efin de ne pas les voiril marchalt aveugle dans les

en poésie et en tentations, voici Guillevic avec ses Mots en vingt-trois versets : Des mots sont là / Pour ouvrir l'espace / Au ellence. Et Michet Tournier qui fait l'apologie du lecteur, ce createur bis, son double. Sans lui (le plus possible au pluriei), il n'est point de livre : tent de plein droit (d'auteur) oeux qui lisent... > Enfin, ou plutôt d'abord — Il ouvre la revue, - un grand morceau du Ruban au cou de l'Olympia, de Michel Leiris, sur quoi il faudra longuement s'arrêter. (Octo-bre ; Gallimard).

- Poésie apporte un poème d'André Frénaud, dont la com-position s'étendit sur dix années : - Saurons-nous cesser d'enterrar les morts ? • et la traduction médite, par L Gas-par et Sarah Clair, de trois poèmes de D.H. Lawrence (nº 16, 50 F : Eug. Beiin édit.).

Le demier des Cahlers bleus est dédie à Lise Debarme. Un très diche bouquet posthume de ses amis : Cocteau, Breton, Eluard, Orleu, Paulhan... On n'en finiralt pas. Des vivants. aussi, blen vivants ::: Mandlargues, Gracq. Y Bonnefoy; M. Schneider Textes souvent autographes en fac-similé. Dessins de Leonor Fini: Images dans le tempe : le plus beau portrait est le plus cruel (nº 19, -10000 Troyes).

- A.B.C., revus de poésie aviona signalės,

JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 22 octobre 1981 :

UN DECRET

Portant publication de l'accord entre le gouvernement de
la République trançaise et l'Organisation des Nations anies
concernant la conférence des
Nations unies sur les pays les
moins avancés, fait à Genève
le 31 juillet 1981

UN DECRET

Incen-dits. Cette fois, à Stefan, Alasluquetas, Déchamps, Rome-rio, Friedenkraft, Cascarino, Deverge, il revient de dire, en: mettant le feu (n° 4, 15 F ;; Bondy Culture, 23, rue R.-Salen-

gro, 93140 Bondy).

- Dans sa Bouteille à la mer, Marc Belgbeder glisse un message en forme de poème que lui suggèrent Michel Le Bris et son *Paradis perdu.* Ils lui donnent prétexte à une méditation très: actuelle, et comme, toujours très aiguisée, sur « le Romantisme et le Saint-Esprit » (fin septembre, - Publication éditeur, 8, rue Théophraste-Renaudot, Paris-15°. C.C.P. (= A la bonne vôtre ! ») 13972-08 K Paris: - « Les chèques bancaires ne sont pas retoumés »).

- Théophraste Renaudot, justement, sa « merveilleuse et tragique destinée », est le sujet exclusif — c'était bien le moins - et abondamment illustré du numéro t de Gutenberg Infortion, de l'imprimerie, de la presse et des arts graphiques ». ; Vive l'écriture ! (5 F ; 65, rue Sainte-Anne, Paris-2°).

- Le démier cahler du Centre curturel: Arthur - Rimbaud a recuellii une expression du sentiment rimbaidien de Margue-rite Yourcenar, de Pierre Emmanuel et d'Odysseus Elytis, prix Nobel de littérature. Il rassemble des documents blen savoureux. Et plusieurs notes relatives à Rimbaud, à ses voyages : l'une, aux traductions de l'œuvre en langue arabe (Hôtel de Ville, 08000 Charleville-Mé-- Un Cahler des amis de

Milosz apporte de curieuses précisions biographiques sur les parents du poète, au mariage desquels - cas rare - il assista: Cinq lettres inédites. Entre autres études : celle qui souligne tout ce, que Laurent Terzielf a apporté, comme metteur en scène et comme acteur, au Miguel de Mañara (nº 18; édit. Silvaire, 20, rue Domat, Paris-5").

- Dans Stendhal-Club. des lettres inédites de Stendhal pre-Boulanger, 16, rue Champeaux, A. Chantreau (40 F ; Beauregard. 3, r. Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble).

UNE INSTRUCTION

UNE LISTE

YVES FLORENNE.

Relative aux activités de parachutage.

Des candidats admis à subir les éprenves orales du premier concours d'accès à l'Ecolo natio-nale de la magistrature.

D'autre part, le Bulletin offi-



Evolution probable du temps en France entre le jeudi 32 octobre à 0 heure et le vandredi 23 octobre à 24 heures :

bre à 24 heures:

Un fiux d'air froid et instable venant du nord-ouest peraletera sur notre paya. L'instabilité, assez forte jeudi, s'atténuera toutefois vendredi et, en fin de journée, une perturbation abordera la Bretagne.

Vendredi 23 octobre, il fera assez froid le matin et de tables gelées sont à attendre dans l'intérieur, en parsiculier dans le Centre, la région parisienne, l'Est et le Nord-Est. Il y aura en outre quelques brouillards de l'Aquitaine au Massif Central. Dans le journée, le ciel sera variable ; les éclaircies prédomineront dans le Midd'méditerraneen on somifieront le mistral et la tramontane, mais les nuages seront plus hombreux ailleurs et ils donneront des averses près de la Manche, sur la région parisienne, l'Est et le Nord-Est (quelques averses de neige vers 500 mètres). Le soir, enfin, le ciel se couvrira en Bretagne où il pleuvra dans la nuit. Les vents de secteur nord-ouest seront faibles près de l'Atlantique, modérés ailleurs.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enversité au

près de l'Atlantique, modérès ailleure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 21 octobre : le second, le minimum de la nuit du 21 au 22) : Ajaccio. 20 et 11 degrès ;
Bisrritz, 15 et 7 : Bordesux, 14 et 5 ; Bourges, 11 et 3 ; Brest, 11 et 6 ; Caen, 10 et 4 ; Cherbourg, 10 et 7 ; Clermont-Ferrand, 11 et 1 ; Dijon, 11 et 2 ; Grenoble, 12 et 2 ;
Lille, 10 et 3 ; Lyon, 11 et 4 ; Marseille, 17 et 7 ; Nancy, 10 et 2 ;
Nantes, 13 et 4 ; Nice, 19 et 10 ;
Paris-Le Bourget, 11 et 3 ; Pau, 13 et 4 ; Perpignan, 14 et 9 ; Rennes, 10 et 5 ; Strasbourg, 11 et 2 ; Toure, 12 et 3 ; Toulouse, 13 et 3 ; Pointeà-Pitre. 31 et 24

Températures relevées à l'étranger ;

à-Pitre. 31 et 24.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 29 et 18 degrés : Amsterdam, 10 et 6; Athènes, 22 et 18; Berlin, 9 et 6; Bonn, 11 et 2; Bruxelles, 10 et 3; Le Carre, 33 et 19; lles Canaries, 24 et 13; Copenhague, 10 et 1; Dakar, 30 et 25; Genève, 11 et —1; Jérusalem, 29 et 18; Lisbonne. 20 et 11; Londres, 11 et 2; Madrid, 17 et 10; Moscou, et a; masura, 17 et 10; Moscou, 6 et 1; Nairobl, 27 et 14: New-York, 18 et 9: Pnima-da-Majorque, 25 et 13; Rome, 23 et 17; Stock-holm, 9 et — 1.

Document établi avec le suppor technique spécial de la météorolome nationale l

ciel des décorations, médailles et

récompenses du 20 octobre publie

récompenses du 20 octobre publie des arrêtés portant attribution de la médaille et du diplôme d'honneur des conseils de prud'hommes, de la médaille de la jeunesse et des sports; un décret portant promotions et nominations dans l'ordre des Palmes académiques; une citation à l'ordre de l'armée.

tion à l'ordre de l'armée.

# MÉTÉOROLOGIE-





# PARIS EN VISITES-

SAMEDI 24 OCTOBBE

c Raims >, 8 h., place de la Concorde, grille des Tullerles cLile Saint-Louis > 14 h. métro Pont-Marie, Mme Pennec.
c La Conciergarie > 14 h. 30, 1, quai de l'Horlogs, Mme Duhesma.
c Hôtel de Suily > 15 h. 62, rue Saint-Antoine, Mme Brossais.
c Le Cité Fleurie > 15 h. 22, rue de la santé, Mme Legrégoois.
c Les vieux hôpitaux de Paris > 16 h. 30, 62, rue Saint-Antoine, Mme Pennec (Caisse nationale des monuments historiques).
c Picpus > 15 h. 35, rue de Picpus (Approche de l'art).
c Les arts du Maghreb > 15 h. 13, avenue du Président-Wilson (Artus).
c Académie française > 15 h. 23, quai Conti (Mme Ferrand).
c Le Palais de justice > 15 h. métro (tité (Mme Hauller).
c Hôtel de Séns > 15 h. 1, rue du Piguler (Histoire et Archéologie).
c Le Marais > 14 h. 45, 24, rue de Sévigné (le Vieux Paris). «L'ile Saint-Louis», 14 h., métro

# CONFÉRENCES ----

SAMEDI 24 OCTOBRE 14 h. 45, 64, rue du Bocher, Mr V. V. Stanciu : «Essais de psychosociologie cirminelle»; Mme G. Jurgmie : «Le centenaire de Teilhard de Chardin»; M. R. Le Bours, 1. «La dépendance de l'Occident face à l'histoire invisible» (Cluh du Fan-

bourg).

15 h., balais de la Decouverte avenue Franklin-D.-Roosevelt, Md. J.-R. Passemard, J.-P. Hermann, J. Le Quement : «Les robots industriels, la physique en robotique».

15 h. 30, 21, rue Notre-Dame-des-Victoires, M. J. d'Arès : e-Salzi-Jacques de Compostelle et la trans-Tiguration de l'homme» (Atlantis). 15 h., amphithéatre Bachelaid, corbonne, M. J.-P. Crolard : «Renaître après la mort » (Université populaire de Paris). 15 h 30. Theatre de Gennsvillism 41. ayenue des Gréailions : débi sur le nouveau théatre américain. 17 h. 30, Centre Challiot-Galliers, 28, avenus George-V : «New-York-Los Angeles-San-Prancisco».

# MOTS CROISÉS Le Monde

Service des Abonnements

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 273 F 442 F 611 F 780 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 483 F 862 F 1341 F 1620 F

ETRANGER (par messageries) PAYS-BAS

313 F 522 F 731 F 946 F IL — SUISSE, TUNISIE F 667 F 949 F 1 238 F Par voie aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui palent par chèque postal (trois volets) vou-dront blen joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse défi-

nitifs ou provisoires (de ux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envol à toute correspondance. Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

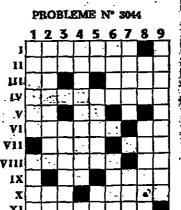

HORIZONTALEMENT

L Eventuel auxiliaire d'héri-tiers cyniques — II. Façon de piquer un « chien » dans un « pucier » de Belleville. — III. Première tenue de sortie. Attire Première tenue de sortie. Affire le doigt de celui qui s'ègare. — IV. Mème énergique, cette personne est incapable de former les caractères. — V. Démonstratif. Base d'accord. — VI. Ce que fait l'aimant ou l'amant, à condition de ne pas être de bois. Note. — VII Sorte de Vauban allemand ayant opéré en France. Descendant d'un monteur de bateau. — VIII. Excellentes pour les gro-VIII. Excellentes pour les gro-seilles, elles sont nélastes aux groseilliers. Divinité. — IX. Préposition. Grâce arabe. — X. A emprunté l'eau de son volsin pour se faire baptiser. Fait état d'un ancien état. — XI. Avec

elle, c'est celui qui prend une veste qui n'est pas revêtu.

VERTICALEMENT :

1. Pour les bleus, les marrons et les noirs. Bourre dans le Périest les hoirs. Bourre dans le Périgord et charrie dans le Béarni 2. Instrument: pour :piombér ou
plumer. Article étranger : 3. Bagage intransportable pour
un ane. Ni franchement permis
ni formellement interdit. 4. Empreintes blen commes de la
rousse. - 5. Négation. Bonne
pâte parfois doublée d'une bonne
poire. Courlative. - 6. Betrafte poire. Copulative. — 6. Retraite éventuelle. Se consumait d'amour evenatielle. Se consimait d'amour pour feu son mari. — 7. Pour avancer, il doit se garder de faire son pas. Chef de file de la Longue Marche. — 8. A ce jeu, on risque fort de se retrouver en prison. Ouvrage de Giono ou ceuvre de la nature. — 9. Procéde aussi fâcheux que ravissant.

Solution du problème n° 3043 Horizontalement

I Cheminées. — II. Hépatisme. — III. Ise. Eloi. — IV. Rieur. Pré. — V. Ut. Rate. — VI. Régate. Do. — VII. Grenier. — IX. Smbu. Etal. — X. Niemen. Le. — XI. Ses. Nager (cf. marinière).

Verticalement

1. Chirurgiens. — 2. Hêsiter. Mie. — 3. Epée. Gerbes. — 4. Ma. Uranium. — 5. Itératif. En. — 6. Nil. Tee. ENA. — 7. Esope. Rat. — 8. Emir. Râle. — 9. Se Egoutier.

GUY BROUTY.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C'esti.                                                                                 | léfinitif.                    |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | MALL                          |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.3011                                                                                  |                               |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n grand nom de i                                                                        |                               |                            |  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Les Fourrures                                                                          |                               |                            |  |
| SOI SOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n événement exceptionnel.<br>at obligées de fermer défini<br>tion Haute-Fourrure 81/82" | tivement. Profitez de la très | belle Vertigion            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UDATIO!                                                                                 | n Paind                       | ENCE                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |                            |  |
| 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i des prix de co                                                                        | miraimie ei a ci              | eum.                       |  |
| The state of the s | ur leures les fo                                                                        |                               | <b>"是我的我们没有是不是我们对这么?</b> " |  |
| CHUYBERT: 4Z2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rue Saint Honore Par                                                                    | is 1 - rangie me Koyale       | ) Cavert le dinanche       |  |

| TF              | ANCHE                         | DOCT                                                                                       |                                                      | ES S     | IGNES                          | AUX BILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TERMI<br>MAISOM | HIMALES<br>M<br>NUMEROS       | SIGNES<br>STANDUF                                                                          | SUMMES<br>PAYER                                      | TERMI.   | FMALES<br>of<br>NUMEROS        | ZODIAGUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PATER                                                         |
|                 | 41<br>81<br>511<br>601        | toen tignes<br>10en Lignes<br>10en tignes<br>10en tignes<br>chron                          | F, 150<br>150<br>390<br>300<br>7 000                 | 5        | 3 425<br>6 205                 | reput whee<br>scooking<br>send allow<br>secons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7- 10 to<br>1 to<br>10 to                                     |
| 1               | 2 971<br>5 441<br>6 547       | actors signed<br>tractive<br>actors signed<br>actors signed<br>territory<br>actions signed | 700<br>7 (00)<br>700<br>7 150<br>850<br>2 150<br>850 | 6        | 96<br>3 526<br>9 226<br>96 694 | SOLISEZ PORCEZ<br>CHRONICOLES<br>PROCES PORCEZ<br>GRANDORY<br>EXAMINATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156<br>16 dec<br>1 dec<br>19 000<br>3 dec<br>100 180<br>10 kg |
|                 | 36 971<br>2 382               | Party Party  <br>Party Party  <br>Party Party  <br>Party Party                             | 16 00g<br>109 00g<br>16 60g                          |          | 407<br>5 227                   | serial colors<br>mucine<br>gan' photo<br>part Jilour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270<br>2270<br>10 470<br>10 470<br>20 470                     |
| 2               | 2 262                         | AND SAME                                                                                   | 700<br>10 000<br>1 000<br>1402 000<br>10 000         | .7       | 7 397<br>9 567<br>04 217       | Impirtant<br>mariga separa<br>meripa<br>destroporaria<br>Scotto separa<br>poster separa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 970<br>20 070<br>1 626<br>100 070<br>10 670<br>10 670       |
| 3               | 3<br>783<br>3 427<br>8 813    | total tripus<br>total tripus<br>cipacificar<br>substituta<br>total                         | 70<br>370<br>7 070<br>770<br>10 070                  |          | 10 457<br>25 457               | Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Separa<br>Se | 19 074<br>700 075<br>10 076                                   |
| <b>.</b>        | 7 Mg                          | property options<br>glossythm<br>magain subject<br>courses                                 | 076 1<br>076 01<br>079 1<br>070 001<br>070 01        | 8        | 56<br>698<br>9 518<br>18 698   | ISSE jegenn<br>tyrn ogsål<br>lefter<br>terken tegelli<br>verskel<br>jefen seglik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000<br>10 000<br>10 000<br>100 000<br>10 000               |
|                 | 514<br>5 774                  | September Schools (September Schools)                                                      | 7 600<br>7 700<br>700                                |          | 37 (IDE                        | Dept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000<br>30 000<br>300 000                                   |
| 4               | 7 294<br>8 094<br>23 294      | Separa Politica<br>proposal Politica<br>proposal Politica<br>proposal Politica<br>prime    | 7 900<br>700<br>7 500<br>700<br>105 000<br>10 600    | 9        | 9 316<br>6 765<br>17 479       | CHIEFY SQUEE<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAPACINAS<br>CAP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7090<br>7 090<br>790<br>30 000<br>1 900<br>190 000            |
| 5               | 5 346                         | waged related<br>States and                                                                | 7 (400)<br>7000                                      | ō        | c) 520                         | Author signed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 004<br>100 004                                          |
|                 | HUCHAINS THA<br>L'ARLEGUIN AC | GES TRANCHE<br>SALUN DE LA                                                                 | DES ORCHIDAES<br>PHOTO PORTE                         | LE SE CC | TOBRE 1987 &                   | Malakoff Bid<br>if. Televise 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ts-de-So-mil<br>19 is 58                                      |
|                 |                               | 1                                                                                          | 2                                                    | 24       | 26                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                            |

هكذا من الأصل

Le Mon

Le vice et la La peur promite ∫ ∈ σπ₫ la sécheresse e riga le lücheté « faiblesse tabsence d'élan

la paresse e nonchal la canité a organil ». k larmolement s melen fescitation - ardeur lindifférence : lucid MICHEL LI

Psycholog

(Ermit de Reban :

en miettes Light of the paste seuple de lantomes ess lective scale, parfids, me. Positionia quela mient is persentages

deritein enhume des co les plus reculers de son gine have remeile, en d hre. (26 in propre etc.) grophic. On pout exestant de picilosophe é gefemet qu'il elizbore. El A failer cutte chos des biographices of des hiograp \*\*\* ? Dani A in recherch temps perdi. & **plas** ceur couseil que **15. de**. namateur est reitet 🐠

प्रमा स्थापन तेवसामान वृ**ष्ट**्रि opustule sor le fugli 🚵 ಬಾಂಗ ರಿಸಿಟ್ . ಬಾಯಲಕ **ರಚ್ಚಿತ** s conscere. See Gryunn we Proust, etaleni migus, perce qu'ils én ane realize. les concue d'érudition the et a differi de se ( en creamit, on the comments rédigeams des optimentes a Bill's for tion dans for migare. Area un peu C'h ute, et dant l'indiffer générale on pout même :

er entendra qu'il s'agit Mierature. La che diana auteur. tiennent volontiers cert eritiques, nous appr nen ser ich murre. Ne ser ce par practic crue ta pe biographique nous écha que nous escrens pas i terpréter Le saurions-s que rous frouverions t misquelle est ouverse

R est apparemment lacte de parer de soi en tentant un personnage datancer a risage décour Le masque liveraire per outre le distance et l'hame ine certaine irresponsabil la fiction secréte un esp de liberte qui attire, à la : nière d'un cimant, d'étran individus. Paradoxalement. ont souvent plus de réa charnelle que les êtres cous colo; colo; cons quotidien ment. Sans doute parce que nourressent de notre sans colo; conservation de notre sans colo; co stance. La realité ultime

le littérature, comme de passion, c'est le vampiris Sil Jallai: encore trom une preute du génie Prond Preud, je la terrais dans latt qu'il est le seul pas les psuchanalystes à at des personnages m bliables, une galerie de i mopathes à la mesare notre siècle : l'Homme e

lane l'Homme aux n Pourlant, lorsque nous te one de comprendre les lis qui existent entre la créati et l'inconicient, nous deu tous souvenir de ou mise surde a Saroir d'où l'arti ine son talent créateur n' losis une question de psych

ROLAND JACCARD

pour drapeau, Lehris n'a que le ruban peint par Manet, a panvre

fil d'araignée », « modeste brin ».

qui relie de frêles moments arrachés à l'oubli, inscrits dans

la chair des mots. Elle échappe

Une conférence, « le sacre dans

janvier 1938, a dispersé ses

la vie quotidienne », prononcée le

éclats dans Biffures, jourbis et fibrilles. Elle donne encore quel-

ques clés pour voir ce qui se

joue, ou se déjoue, dans ce

recueil testamentaire. Leiris, à partis d'instants insolites, de déclics surnaturels, lumineux

entre les trous noirs de son

existence, oublis, silences, laisse

les mots filer et les lettres débou-

ler. De ce carambolage dirigé monte progressivement une évi-

dence : au cœur d'un monde sans

dieu et souillé, le sacré a un

lieu pour vivre, ou survivre, la chaîne insécable des mois.

idéologies, et le désespoir qui

l'accompagne, l'entreprise héroi-

que de Leiris, suivie par une

poignée de convaincus, résiste magnifiquement. Même, puis-

ou'en bout du compte, seule la

qualité paie, elle y gagne en

grandeur qui ne manquera pas

considérer avec gratitude, humilité, espoir et surprise, tant elle reste si proche de nous, si

humaine. Ceux qui désespèrent

de pouvoir sortir un jour de leur

vie quotidienne, moche et triste,

Avec la débâcle rapide des

an vieillissement.

# Le vice et la vertu

La peur promue ( angoisse ».

la sécheresse « rigueur », la lâcheté « faiblesse »,

l'absence d'élan

[ < sérénité », la paresse < nonchalance >,

la vanité « orgueil ». le larmoiement

[ < mélancolie »,

Texcitation & ardeur >. l'indifférence « lucidité »... MICHEL LEIRIS.

(Extrait du c'Enhan au cou

# **Psychologie** en miettes

L'âme est un vaste pays peuple de fantômes auxquels l'écriture seule, parfois, rend vie. Pourtant, quels que soient les personnages qu'un ecrivain exhume des contrées les plus reculées de son Moi il ne livre jamais, en définitive, que sa propre autobiographie. On peut en dire autant du philosophe et des systèmes qu'il élabore. Existet-il d'ailleurs autre chose que des biographies et des auto-

Dans A la recherche du temps perdu, le plus judi-cieux conseil que M. de Notpois pense pouvoir donner au narrateur est celui d'imiter un jeune homme qu' a un opuscule sur le fusil à répé-tition dans l'armée bulgare » a consacré. Ses arguments, note Proust, étaient sans réplique, parce qu'ils étaient

Les travaux d'érudition permettent d'esquiver notre vraie et, à défaut de se cres en créant, on se console en rédigeant des opuscules sur le fusil à répétition dans l'armée bulgare. Avec un peu d'habileté, et dans l'indifférence genérale, on peut même laisser entendre qu'il s'agit de Utterature.

La vie d'un auteur, soutiennent volontiers certains critiques, ne nous apprend rien sur son œuvre. Ne serajt ce pas plutôt que la vérité biographique nous échappe que nous ne savons pas l'internréter? Le sourions-noul que nous y trouverions tout puisqu'elle est ouverte sur l'œuvre.

Il est apparemment plus facile de parler de soi en innentant un nerronnage que d'avancer à visage découvert Le masque litteraire permet outre la distance et l'humous une certaine Irresponsabilité La fiction sécrète un espace de liberté qui attire, à la manière d'un aimant. d'étranaei individus. Paradoxalement, ils ont souvent plus de réalité charnelle que les êtres que nous côtoyons quotidiennement. Sans doute parce qu'ils se nourrissent de notre substance. La réalité ultime de la littérature, comme de la passion, c'est le vamptrisme.

S'il fallait encore trouver une preuve du génie de Freud, je la verrais dans le jait qu'il est le seul parmi les psychanalystes à avoir créé des personnages inoubliables, une galerie de népropathes à la mesure de votre siècle: l'Homme aux loups, l'Homme aux rais,

Дога... Pourtant, lorsque nous tentons de comprendre les liens qui existent entre la creation et l'inconscient, nous devons nous souvenir de sa mise en garde : « Savoir d'où l'artiste tire son talent créateur n'est pes une question de psychologie.»

ROLAND JACCARD.

# Michel Leiris et le sacré dans les mots le feuilleton

écrire, se retourner dans son

encre, a de dérisoire. Mais, depuis

Montaigne, qui donc, tout en

mesurant les limites des actions

humaines, les bonnes intentions

toujours néfastes, avait su crier

aussi fort sa haine des « mons-

tres », hier « mécaniques vic-

toires ». aujourd'hui, « racismes »,

O UE l'encre trace de vivantes arabesques sur aucune des apparitions : pompes de funérailles africaines, meurton suaire de papier blanc! » Cette invocation, parmi tares, corne de taureau, décapi-tation ou suicide. Comme d'autres qui ouvrent le Ruban au con d'Olympia, Michel Leiris, comme s'il voulait saluer d'abord Caillois et Bataille, ses complices du Collège de Sociologie, il a toujours pris le risque de n'aroir l'un de ses devanciers, Marcel Proust, la confie au lecteur. contre cet oiseau, pour talismans, Ecrire, c'est faire la part du mutisme, tisser une toile, voiles déployées, feu, fenêtres, braise, que les mots, les mots qui portent en eux le frisson des acconplements et des lentes agonies. « Passé en ruines, présent en nœud, damas et cristaux. Vivre, c'est glisser du « chaos miradéroute, jutur en miettes », il culeux de l'enfance à l'ordre ne se donne plus de gants pour jéroce de la virilité », donc décrire ce vide où, inévitablealler, en suivant les méandres ment, le précipitent ses trous de d'une somme autobiographique mémoire, ses « ecrans » et ses inoule, de l'Age d'homme aux quatre tomes de la Règle du feu, Cinq pages de litanies, vers la fin du Ruban au cou d'Olympia, jusqu'à ce Ruban, dernier feston, « festival d'hiver ». ramassent, de façon poignante, ce que « cette drôle d'alchimie »,

Leiris reprend ici plusieurs de ses « procedes » : construction éparpillée, en fuite de neige, celle de Frêle Bruit, apparition d'une figure peinte, l'Olympia de Manet, après dans l'Age d'homme, la Lucrèce et la Judith, par Cranach, recours à des « truchements », suites d'analogies entre la vie et l'art. Une phrase, simple, fait défiler une rangée de « specires », Hamlet, Don Juan, Figaro, Rigoletto, l'Aiglon, Salomé. Un refrain, « enrobé d'un satin de mélancolie », et toute son enfance revient. Un calembour, « le Dogon en gondole », marie les Impressions de Roussel et

l'Afrique fantôme (1). « Tant que la mort ne s'empare pas de moi, elle est, en





# Le poète de l'authenticité

PARCE que les Conjessions étaient une entreprise sans exemple, Rousseau croyait pouvoir assurer qu'il n'aurait point d'imitateurs. En fait, ceuxei furent d'autant obs nombreux que Jean-Jacques se proclama unique, et entoure son ceuvre d'une aura d'exception. En élevant l'aveu à la dignité d'exploit, Rousseau fondait un genre : à la différence du simple mémorialiste, l'autobiographe concentrait deux gloires sur sa seule écriture : le prestige de l'auteur, et la prouesse du héros. Ainsi s'expliquent la ten-tation de l'autobiographie et la multitude de petits Rousseau qui, au risque de la tuer, ont envahi la littérature.

Dans l'Age d'homme, Michel

Leiris semble apporter sa propre contribution à cette esthétique de la sincérité : la célèbre ouvre le livre fait même de l'aveu l'équivalent littéraire de la corne de taureau pour le matador. Mais, selon un mouvement familier à tous ses lecteurs, Leiris travaille ensuite à ruiner sa propre métaphore, à creuser entre la confession et la corrida, entre la littérature et risque, entre l'aven et l'exploit, un abime infranchissable. A partir de Biffures, un nouveau projet se dessine : non plus dévoiler un secret intime (quitte, en docile élève du docteur Freud, à le traquer dans les détails les plus infimes du quotidien), mais partir à la recherche des valeurs qui constitueront la règle du jeu, la morale de l'existence. Trois livres exploratoires (Fourbis, Fibrilles, Frêle bruit) succèdent à Biffures, l'autobiographie et de l'aveu-Le réflexe de lecture le plus

répandu consiste à traiter les ceuvres littéraires comme des autobiographies déguisées. On croit généralement que l'auteur s'exprime, se confesse, ou se révèle à travers ses intrigues et ses personnages. Leiris, dans son autohiographie même, dêment cette évidence. Ce qui s'y joue, en effet, c'est l'impossibilité de réduire l'écriture à une activité d'expression : on n'écrit pas pour s'exprimer, pour se confier (le parole suffit amplement à cette tache), mals pour aller eu-delà de ce que l'on sait, pour dépasser les limites que la communication orale, ou même la simple méditation intérieure assigne à la pensée.

«On n'est jamais vieux devant la mort »

Au bout du compte, cependant, la règle du jeu restera informulable. Héros de notre temps, Leiris est un sujet irréconcilié, un homme épars, fragmenté, dont nulle sagesse ne parvient à dialectiser les contradictions. Et puis, il y a la han-tise de la mort et l'inaptitude des valeurs à l'abolir ou à la domestiquer. Vieux sujet, direzvons. Lisez pourtant Leiris qui, là où d'autres parlent le langage métaphysique, abstrait et paradoxalement serein de l'angoisse, nous communique, lui, sa peur, avec une acuité tolérable, réveillant ainsi la nôtre. Peur du vieillissement dont les progrès sont notés d'une plume inflexible, sentiment aussi qu'on n'est jamais vieux devant la mort : l'àge aggrave

la peur sans lui donner, comme on le pense trop commodément, le contrepoids de la résignation. La vieillesse ne transforme ou'aux yeux des eutres le scandale de la mort en mort natu-

Dans Frêle Brutt et, aujour-d'mi, le Ruban au cou d'Olympia, l'œuvre survit donc à son objectif initial. Et puisqu'il n'y a plus de règle du jeu à l'horizon, Leiris consent à l'écriture fragmentaire : il nous offre un Festival (son «Festival d'hiver». dit-il lui-même) de récits vécus, rêvés ou fictifs qui sont autant de poèmes en prose. Et le mot poésie ne vient pas ici comme la concession d'un critique attendri à l'auteur qui avoue de-puis toujours sa nostsigie du poème. Leiris est l'un des très rares écrivains modernes qui nous ent rendu à nouveau la poésie proche et *désirable*. Car le romantisme avait surchargé le Poète de majuscules -- Mage, Prophète, Maudit - au point de confondre en une seule attitude la poésie et la pose.

Comment refaire de la poési sans tomber dans le panneau narcissique du Poète? Ponge Michaux. Queneau, ont resdiu ce problème en mélangeant ces nous avait fait quolier outles pouvaient être compatible beauté et l'humour. Leiris, bien qu'il demeure lui-même attaché à l'image romantique de l' « étervèrement) selon ce critère, amme la poésie, en lui insufflant cette qualité antilyrique par excel-lence : la volonté de vérité l'amour fou du langage joint au souci vigilant de ne jamais payer de mots.

ALAIN FINKIELKRAUT.

# < Journaux >, de Robert Musil

# Imaginez une ruche géante

E deux choses l'une : ou vous appartenez à la petite cohorte repérable des fanatiques de Musil, et vous voudrez sûrement enrichir encore, avec ces Journaux enfin traduits, le surcroît d'existence que vous a procuré, comme tous les chefs-d'œuvre, l'Homme sans qualités; ou bien vous ne connaissez pas ce monument de l'entre deux-guerres, et c'est l'occasion ou jamais de le découvrir (quatre tomes dans « Folio ») en même temps que le matériau quotidien d'où il est sorti. Au besoin, bloquez un trimestre de lecture, un semestre ; quand le profit attendu d'un livre tait si peu de doute, le temps ne compte pas, ni la difficulté. Que Musil soit le plus intellectuel des quatre écrivains qui auront mis en littérature les vertiges du siècle — avec Proust, Kafka, Joyce — ne saurait faire obstacle à la lecture naîve de son œuvre et de ses brouillons.

Voilà pour le conseil d'ami. Reste à le motiver sans effaroucher ni trahir. Comment introduire en quelques paragraphes à des milliers de pages où la haute philosophie côtoie sans

# par Bertrand Poirot-Delpech

cesse le quotidien? Car c'est d'abord cela, Musil : l'utopie propre à sa génération (1880-1942) d'un roman indépassable, où se récapitulerait tout ce que sait et sent l'homme européen affaissé sous le poids de ses rêves.

ES dénies capables de telles entreptises n'apparaissent pas n'importe où, n'importe quand. C'est la grandeur des sociétés décadentes de les susciter. Il ny aurait pas eu Joyce sans les bas-fonds d'une irlande en mai d'épopée, ni Proust sans les délices d'une caste bientôt hors jeu, ni Kafka, Musil et le nouveau Nobel, Canetti, sans l'agonie d'opérette de la Mitteleuropa. L'Autriche de l'empereur Fran-cols-Joseph, puis de l'Anschluss, jette des feux de dernier bal. L'universel s'y contemple. L'intelligence y folsonne. L'ima-gination y défie l'histoire, tout en pétillant d'ironie.

Dès l'école, l'ancien éleve-officier a repéré les contra-

dictions occidentales. Mais, avant même les Désarrois de l'élève Torless (1906), le futur ingénieur prenaît des notes en vue de les résoudre dans l'Homme sans qualités, qu'à sa mort, quarante ans plus tard, il chercherait encore à conclure. Etait-elle seulement achevable, cette fresque où devaient se conciller, ni plus ni moins, rationnel et irrationnel, science et âme, normal et impossible, viscères et abstraction, roman linéaire à personnages, somme philosophique et reflet total du grouillement humain...

ES Journaux forment le laboratoire de ce projet faustien. Imaginez la culture et le conscience européennes démontées dans un ateller immense, une ruche géante. L'actualité de l'époque, l'auteur-abeille n'y cherche son miel du'en de rares occasions, et n'en tire pas des lécons à la hauteur de ses vastes théories. Durant la guerre de 1914 contre l'Italie, il cède au culte de la mort glorieuse ; contre le nazisme, qui, pourtant, le contraint à l'exil, il fonde moins d'espoir dans les démocraties, jugées trop molles, que sur une improbable vertu suprême de la littérature.

Ce ne sont pas les événements, ni même ses pensées, qui ordonnent ses notes, mais la logique profonde de l'œuvre à nourrir. C'est d'elle que procèdent l'esprit de la ruche et la division du travail mental.

Au fil des jours, notamment dans les ébauches de testaments (tome II), le romancier cite les personnes vivantes ayant servi de modèles à ses personnages, avec les mélanges et les métamorphoses inhérents à la création. Mais on découvre que ses lectures, aussi, sont menées et consignées en fonction exclusivement de leur utilisation dans telle circonstance et par tel héros de l'Homme sans qualités. Les textes de Nietzsche serviront à la nommée Clarisse, ceux de Maeterlinck, dont la Vie des abeilles, à Diotime ou Agathe, le frère de cette demlère; Ulrich, réunissant les prédilections de Musii pour Ibsen, Hamsun, et l'Enfant de volupté, de D'Annunzio.

OUTE cette machinerie romanesque et conceptuelle ne repose pas sur une vision du monde, mais tend à la produire en marchant. Certaines vérités ainsi cernées portent cruellement leur date ; sur les femmes, par exemple, dont l'essence serait de « se laisser faire », et dont l'intelligence, dérivée de l'instinct sexuel, s'évanouirait au retour d'âge (I). Autrement moderne apparaît le pessimisme général de l'œuvre, conscient de ses séductions trompeuses, et qui n'exclut pas l'effort pour donner un sens à l'existence. Franchement prophétiques : l'intuition « musilienne » des destins singuliers et collectifs, le rêve de les infléchir et la crainte, exprimée avec un demi-siècle d'avance, que la fatalité ne prenne le visage morne de la statistique.

· (Lire la suite page 17.)

# **COLETTE SEGHERS**



# PIERRE SEGHERS

Un homme couvert de noms

Tous ces livres édités se révèlent une sorte de cœur ·à-cœur entre ceux qui les avaient écrits et celui qui les avait aidés à se réaliser.

Que restera-t-il de cette histoire née de tant de circonstances traversées, de cet instant dans l'espace qu'aura été le passage de la vie d'un homme dans le monde de l'édition et de la poésie? C'est ce que Colette Seghers nous invite à découvrir.



# François Maspero

# L'ETAT DU MONDE 1981

Annuaire économique et géopolitique mondial sous la direction de : François Geze, Alfredo Valladão et Yves Lacoste.

# MIEUX ET PLUS QU'UN ATLAS:

512 pages, toutes les clés pour découvrir le monde

- ★ Les questions stratégiques \* Les grands événements
- de l'année ★ Les 163 pays du monde ★ 106 articles de fond,
- 134 tableaux statistiques 40 cartes, 110 bibliographies et 574 adresses utiles. Un outil indispensable, facile à consulter. Format de poche, relié,

512 p., 56 F.



# **UN CRIME SOUS GISCARD**

L'affaire de Broglie L'Opus Dei, la Matesa

par Jesus Ynfante Des documents, pour la pluport inédits, particulièrement révé-

LE CANARD ENCHAINE

lateurs.



# LES ETUDIANTS, L'EMPLOI, LA CRISE

C. Baudelot, R. Benoliel, H. Cukrowicz, R. Establet 30 F La « crise de l'université »... Quelle crise ? Fondé sur des enquêtes récentes, ce livre bouscule allègrement toutes les idées reçues.

### UNE AUTRE FAÇON DE RACONTER

John Berger et Jean Mohr 90 F

Quelque chose de formidable LE MONDE





# HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES DEUX INDES -

Guillaume-Thomas Raynal On y rencontrera Diderot dans une œuvre majeure du XVIIIe-siècle, contre l'esclavage et les principes memes de la colonisation.

# **DE LA SOCIALISATION**

Christian Palloix et Philippe Zarifian 55 F Sortir de la crise sous un gouvernement socialiste?

# **HERODOTE N° 22**

Un géographe libertaire : Elisée Reclus

# LA NUIT (Kolyma II)

Variam Chalamov L'œuvre unique de Varlam Chalamov, grand écrivain russe qui passa 26 ans dans les camps de Staline.

PRIX LIBERTE 1981 décerné par le PEN CLUB.



11.0

35 F

# **FONDATIONS**

Une nouvelle collection aux Editions Maspero Anthropologie, sociologie, pédagogie, histoire,

- Des ouvrages devenus classiques
- Les bases d'une culture fondamentale Ce mois-ci:
- \* La question urbaine, Manuel Castells 552 p. 70 F
- \* De la souillure, Mary Douglas (Etude sur la notion de pollution
- et de tabou) ··· 216 p. 45 F \* Mythe et tragédie en Grèce ancienne
- Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet 192 p. 45 F
- \* Mythe et société en Grèce ancienne Jean-Pierre Vernant 246 p. 50 F
- \* L'économie politique, une science
- sociale M.H. Dowidar 312 p. 55 F
- \* Etudes sur le développement du
- capitalisme Maurice Dobb 432 p. 65 F 6 nouveaux titres à paraître en novembre.





# François Maspero

1, place Paul Painlevé 75005 Paris

# la vie littéraire

# L'Anthologie africaine,

de Jacques Chevrier. Collaborateur occasionnel du « Monde des

lures », directeur et animateur de l'excellente collection - Monde now poche » des éditions Hatler, Jacques Chevrier, spécialiste de littérature comparée, travaille à une « anthologie africaine d'expression française ». De cette œuvre de longue haleine, il vient de publier le premier tome consacre au roman et à la nouvelle, deux genres littéraires que maîtrisent parfaitement de nombreux auteurs

Des extraits des œuvres d'une trentaine de romanciers et de nouvellistes ont été regroupés autour des grands thèmes suivants : ambiguites et servitudes de la société coloniale, le temps du malaise, entre la tradition et la révolte, le désenchantement. On relira ici. on découvrira des auteurs aussi divers que les Maliens Amadou Hampate Ba et Seydou Bedian Kouyate, ou les Sénégalais Chelikh Hamidou Kane et Léopold Sedar Senghor, en passant par le Congolais Henri Lopès. Aux côtés de ces = ainés », qui ont depuis fort longtemps fait leurs preuves, apparaissent les noms de plusieurs de leurs cadets dont le talent ne cède en rien à celui de leurs prédécesseurs. Tel est le cas du Guinéen Williams Sassine ou celui de la Sénégalaise Mariama Ba par exemple.

Un index de noms d'auteur, un index thématique, une intéressante préface complètent ce petit ensemble dans lequel chaque texte est précédé d'une courte mais synthétique note presentant la vie et l'œuvre de son

vient de paraître

HELENE CIXOUS: On l'at de

Finnocence - Antonylia, Anra,

Amyriam : présextant de toures ses identines possibles, l'auteur poursuit sa méditation sur l'écri-

ture et la langue quand elles sont

ceuvres de femme. (Edicions des

PIERRE DESGRAUPES : Non-lies.

-- Un juge s'acharne contre un

notable qu'il soupçonne d'un double crime. Le triomphe de la

vériré se révélera plus fatal que

le mensonge où l'ignorance. (Gras-

JEAN EGEN : Le Partage da sang (II) : les Enfants de Louis.

- Second tome d'une saga consa-crée à une famille alsacienne, les

Freyburger, et qui est aussi un chant d'amour à l'Alsace déchirée

par l'histoire (Stock, 256 p.)

MORDECHAI TSANIN: la Révolte

"de Missisburz. — Dans une bour-gade juive de la Pologne du XVIIIº siècle, la présence du Baal Chem Tov, fondaueur du hassi-

disme, attire des milliers de futurs

disciples. (J.-C. Lanes, 260 p.)

Lettres étrangères

Anthologie de La poésie ronmaino.

-- Une anthologie bilingue, fran-

cais-roumain, avec un propos sur la poésie de George Macovescu.

(Editions Nagel, 1104 p.) ARTHUR SCHINITZLER: In Resour

de Carazova. - Le grand roman-

cier autrichien du début de ce

siècle connaît un regain de ferveur et ses romans sont réédités. Notam-

ment lo Resour de Casanora, dans

une traduction de M. Rémon. (Ed. du Sorbier, 51, rue Barrault, 75013 Paris, 174 p.) et Thérèse. Trad. de D. Audieres. (Ed. Cal-

mann-Levy, 236 p.)
MORI OGAI: Via sexualis — Le

récit célèbre d'un apprentissage amoureux qui fut interdit au Japon lors de sa première publi-

par Amina Okada. Préface d'Éciem-ble. (Ed. Gallimard, 166 p.) JOHN BERGER: la Cosadrille. Une

romancier, scénariste, cet Anglais, qui vit maintenant en Hante-

Savoie, nous conte l'histoire publi-

que et privée d'un village. Traduit de l'anglis pur Janine Tanner, Serge Grunberg, l'auseur (prose) et Gérard Mordillat (poèmes).

(Mercure de France, 252 p.)

Critique littéraire

DORRIT COHN: la Transparence
intérieure. — Une étude des moda-

lines de la vie inscrieure dans le

roman, par un professeur de littéraune companie à Harvard. Trad. de l'anglais par A. Bony. (Ed. du Seuil, 315 p.)

Souvenirs

ELISABETH DE MIRIBEL : LA

liberté souffre violence. — Celle-qui capa sur sa machine à écrire l'appel du 18 juin 1940 raconte ses souvenirs de la France libre

à l'entrée et au départ du Carmel

et brosse d'émouvants portraits de Maritain à Maltaux. Préface de

Pierre Emmanuel. (Plon, 259 p.)
Presse
JACQUES DOUBL: La journal tel

qu'il est les. — Que devient la nouvelle écrite sous les yeux d'un

nouvelle errine sous les years d'un public saturé d'images et de paroles ? Des réponses à cetre question dépend en grande partie l'avenir de la presse étrie. (Editour CFP.J., 33, rue du Louvre, 75002 Puis, 108 m. 48 F).

Paris, 108 p., 48 F.) Essais

in the second of the second of

JEAN BOTHOREL: Un prince.

Une réflexion sur le pouvoir

cordinaire » es des conseils au

prince qui se veulent resolument modernes. (Grasset, 181 p.)

PIERRE MICHEL: Un mythe roman-tique: les Barbares (1789-1848).

on en 1909. Trad. du japonais

femmes, 310 p.)

set, 308 p.)

auteur. Tout ceci concourt à faire de cette anthologia l'indispensable complement de la Littérature nègre (Colin. 1974), de Jacques Chevrier, qui en est déjà à sa troisième édi-

# Du feuilleton (des Douze)

Le . Feuilleton des Douze » A quatre pas du Soleil, publié cet été dans le Monde Dimanche, sort en librairie sous l'appellation de « roman » (éd. Ramsay, 180 p., environ 42 F). La lecture d'une traite fait mieux apprécier la performance des douze ècrivains qui se sont prêtés au jeu de la course de relais. Avec les cina premiers chapitres - dus à Henri Troyat, Pierre-Jean Remy, Max Gallo. Michel Déon et Roger Grenier - l'affaire prend l'allure maiestueuss d'un grand roman d'aventure, avec des per-sonnages patiemment décrits et une intrigue montée avec soin. Puis, avec Pierre Bourvacille. Et abandonnant peu à peu le souci de la vraisemblance, elle prend - sous les nes de Jean-Pierre Enard, Erik Orsenna. Catherine Rihoit et Rafael Pividal - une tournure de plus en plus fantasque, haletante et saugrenue, pour aboutir, avec Françoise Mallet-Joris, à une sorte de bouffonnerie littéraire. Finalement, les personnages et les auteurs se mélent joyeusement, et, mettant un point final à la débandade, Bertrand Poirot-Delpech rend, dans un éclat de rire, leur liberté aux uns et aux autres.

On admirera surtout la façon dont chacun des Douze est parvenu à rester parfaitement

royaume. Préface de Régine Per-

ture coloniale, 395 p.; Naissance

d'ans nation, 505 p.; l'Expérience démocratique, 605 p. (Acmand

par leur fils Michel, un des meil-leurs écrivains de science-fiction.

(Seghers, 256 p.)

Un opéra bantou

Q tyran, un révolutionnaire ou seulement une légende? On connaît plusieurs versions de ce grand personnage de

l'Airique précoloniale. Toutes contradictoires. Et sa biographie

se résume à quelques traits : né vers 1787, fils illégitime d'un

prince royal ngoni et d'une jeune fille quwabe ou elangeni, il mena une vie de parla dans sa famille maternelle. A l'âge de

vingi-trois ans. Il entre au service de Dingiswago, roi de Metewa.

Guerrier de haute trempe, téméraire et chanceux, il s'impose vite aux yeux de son protecteur. Son génie militaire lui permet de remporter d'insolentes victoires et, à la mort de son père, il

En 1817, Dingiswago meurt à son tour, et Chaka lui succède. Les grandes conquêtes commencent. Il lui faudra à peine onze

ans pour étendre sa-monarchie sur une partie du Mozambique

actuel, sur le Natal et une partie de la province du Cap, dans l'actuelle République de l'Afrique du Sud, sur les Etats du

Lesotho et du Swaziland... Il fut assassiné par ses demi-frères, en 1828. (Voir le Monde Dimanche du 27 septembre 1981.)

la Revanche du bâtard. Cette dimension est manifeste dans le

roman historique que lui consacre l'écrivain Thomas Mofolo.

Ecrit en 1908, en langue sonto, le livre ne fut publié qu'en 1925 :

comment expliquer la réticence des missionnaires qui éditerent ce texte ? Certains pensent que, maigré la condamnation du paganisme, de la sorcellerie et du cannibalisme, Chaka chante

Involontairement le monde indivisé, où magie et politique ne

Il y avait là comme une faute professionnelle de la part d'un

écrivain noir qui, fils de parents chrétiens et lui-même vivant au sein d'une mission (il y était correcteur d'imprimerie); aurait dû se consacrer à une littérature plus édifiante... Dans ses deux

autres romans. Voyageur vers l'Est (1906) et Pitseng (1910), l'auteur n'exaltait-il pas le christianisme, le bien et le progrès,

avec une pleuse application?

J.-M.-G. Le Clèzio, dans la préface de Chaka, écrit que le voyage initiatique du héros tient tout à la fois « du mythe

d'Orphée, de l'aventure d'Ulyase et de la geste d'Arthur ». Impres-

sionnante trinité. Mais il est vrai que cette fresque bantoue ressemble à de l'épopée... On y voit neître un peuple et son roi.

du ciel . On y apprend, comme dans les mythes primitils,

En fait, ce livre aux scènes de batalile admirablement réglées,

avec ses personnages burlesques et inquiétants, comme Ndiébé, l'homme-chien, ou Issonoussi, - médecin-féticheur plus puissant

que les sorciers eux-mêmes », fait penser à un roman de cheva-

lerie sans chevaux ni chevaliers, ou à du cinéma d'avant le cinéma. On y entend les clameurs d'un opèra brut, inspiré et

Michel Leiris l'a placé parmi les deux cents livres de sa

★ CHAKA, UNE EPOPEE BANTOUE, de Thomas Moiolo, traduit du sobto par V. Ellenberger, Fréface de J.-M.-G. Le Clèzio. Coll. « L'imaginaire ». 278 pages. Env. 28 F.

• LES SOLEILS DU ROMANTISME, de Claude Roy, est réédité dans la collection « Idées » de Gallimard. L'anteur brosse des portraits vivants des grands écrivains du romantisme français et livre ses « ciefs » pour comprendre un mouvement,

LE RETOURNEMENT, de Vladimir Volkoff, pare en 1979, en coédition Julliard/L'Age d'homme, reparaît en a Presses-Pocket » Ce roman d'esplonnage, empreint de mysticisme, a été

nouvel « avatar » du phénomène religioux.

traduit en quinze langues.

JACQUES MEUNIER.

On y célèbre la gloire d'être Amezoulou, c'est-à-dire « hon

L'irrésistible ascension de Chaka pourrait aussi s'intituler

Colin.)

nand. (Tallandier, 505 p.) DANIEL BOORSTIN: Histoire des

Mythe de la différence et de l'identité, les Barbares et leurs

avants inspirent les grands roman-tiques. (Presses universitaires de

ANDRE GLUCKSMANN: Craime

ce Passion. - Deux acticudes que

recommande l'auteur de cet essai

oui pouche à cout, littérature, phi-

losophie, politique, erc., pour

répondre aux menaces qui ont pesé et pèsent sur l'humaniré, de la tragédie d'Oreste à la dissua-

sion aucléaire. (Grasser, 383 p.)

Sciences humaines

NORBERT ELIAS: Qu'est-ce que

la sociologio? -- Un manuel, par l'auteur de la Civilisation des

mosurs et de la Dynamique de

Jörnsalem, le roi lépreux. —

en poche

revient en force au pays natal.

l'origine de chaque chose.

< bibliothèque idéale ».

POccident. (Pandors, 225 p.)

Histoire PIERRE AUBE: Bandoin IV de

Lvon 656 n.)

kui-même, tout en faisant semblant de prendre au sérieux une aventure qui n'a jamais prétendu l'être. - F. G.

# Une Carmen

# en chair et B.D.

C'est celle de Mérimée, non pas béatifiés, la gueuse ! mais « bédéillée » par le Pichard de Paulette, de la Chanteuse allemande et de quelques autres créatures (rrésistibles pulpeuses. Pourquoi pas, puisque les héros et les héroïnes de l'Odyssée y étaient déjà passés, autour de l'envoûtante Circé devenue

une vamp super-saxy ?
Pourquoi l'auteur n'auralt-il pas aimé cette Carmen et ce don José qui se disent leur amour tragique en bulles mériméennes ? Les dialogues et le texte sont découpés evec intelligence et une respectueuse fidélité. D'indispensables et légères transpos passeront inaperçues de quiconque n'a pas sous les yeux les deux récits, roman et B. D. Elle a le feu quelque part, cette Carmen ? Elle est passablement putain ? Mais Mérimes n'a jamais dit autre chose, et la belle garce que Pichard dévolle dans toutes ses rondeure falt mieux comprendre qu'une savante exégèse pourquoi et comment don José roulera avec elle à l'abime.

De la à parler d'une nouvelle pédagogie des classiques, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Mais l'album mérite de figurer dans les bonnes bibliothèques à côté

★ Carmen, de Pichard, d'après Mérimée, Album, 63 pages, Lo Square-Albin Michel, 39 F environ.

# en bref

. DOUZE AUTEURS ONT FIE Américains. — Vaste synthèse sur la vie manirielle, culturelle et mythologique des Américains depuis le début de la période coloniele. Trois volumes : l'Asse-CLAUDIA et JOSEPH JEURY: le Crés de Fonbelle: les gents du mons Pilat. — La rude vie, à l'orée du siècle, des petits paysans des montagnes en bordare orien-tale du Massif Central, restituée 1 travers les souvenirs de C. et

· DEUX AUTEURS FRANÇAIS, MMES MARIANNE PIERSON-PIERARD ET SOLANGE FAS-QUELLE ET UN BRITANNIQUE, RESLIE NORRIS, ont reçu, à Men-ton, le prix littéraire bilingue de la nouvelle (Short Novel) dédiée à Katherine Mansfield. Mérianne Pierson-Piérard est récompensée, pour sa nouvelle « Nuit de Ver-dun » parte dans son recuel € D'enfance et d'ailleurs » (Editions Louis Musin), Solange Fasatre Le Rhodes » tirée d'un recueil por-tant le même nom (Albin Michel), et M. Leslie Norris pour une nou-velle intitulée « Wax Wings ».

qui es tattribué tous les trois ans à un écrivain de langue française et à un écrivain de langue an-glaise auteur d'une nouvelle, coincidait cette année avec le conciduit cette année avec le vingt-cinquième anniversaire de la fondation du « Memorial Kathe-rine Mansfield » à Menton, près de la villa « Isola Bella » où

LA CRITIQUE, décerné à des anteurs de romans policiers, fran-çais et étrangers, récompense cette anuée Jean-François Coatmens pour « la Bavure » (Denoël) et Malcolm Braiy pour « La rue devient folle » (Série noire).

(petite salle) le lundi 26 octo à 29 h. 39.

UN BULLETIN CULTUREL
est publié, depuis le 20 octobre,
par la direction des échanges sur

• NOUS AVONS INDIQUE PAR

ERREUR QUE «L'HOMME AUX LOUVES», de John Hawkes, était édité chez Denoë! (« le Monde des livres » du 16 octobre), alors que le livre est publié par Monrice Nadeau en coédition avec

RETRIUS PAR LE JURY RENAU-DOT pour l'attribution de son prix : Tony Cartano : « Opera » (Buchet-Chartel); Michel del Cas-tillo : « la Nuit du secret » (Seull) ; Jeanne Champion : « la Passion selon Martial Montaurian (Grasset); Daniel Depland : « lo Cirque des tempètes » (Calmann Lévy) ; Guy Dupré : « le Grand Coucher » (la Table ronde) ; Jean-Pierre Enard ; « le Voyage des comédiens » (Grasset) ; Alain Ger-ber ; « le Jade et l'Obsidienne » (Laffent) ; Christian Gludicelli « Une affaire de famille » (Seuli) Serga Lentz: « les Années-sand-wich » (Laffort); Suzy Morel: « les Pas d'Orphée » (Stock); Claude Simon: « les Georgiques » (Miniut); François Weyergans: « Macaire le copte » (Gallimard).

Le prix Katherine Mansfield.

l'écrivain passa l'année 1921 avant de regagner la Nonvelle-Zélande.

LE 10" PRIX MYSTERE DE

• LES EDITIONS KARTHALA. tournées vers l'Afrique et le monde noir, organisent des stages de deux jours à l'initiation à la littérature africaine et autiliaise. (Renseignements : Rar-thala, 22-24, bd Arago, 75813 Pa-ris, têl. : 331-15-59.)

e EVA FIGES, IRIS MUE-DOCH ET JOHN BAYLEY parti-ciperont à une table ronde sur le roman britannique contempo-rain organisée par le British Council et le Centre Pompidon

ministère des affaires étrangères. Place sous la responsabilité de Jean-Louis de Rambures, qui coltabore au « Monde des livres», di est destiné aux cent soltante ser-vices culturels français répartis à travers le monde et les informeràdans ses deux livraisons par semaine, diffusées par télétype, sur l'actualité culturelle en Frante et sur la présence de la culture française dans les différents Days: · CELINE DANS LA PLETADE. Le prix de la nouvelle édition de « Voyage an bout de la nuit » et de « Mort à crédit », présen-tée par Henri Godard, dont nous avons signalé l'excellence dans « le Monde » du 16 octobre, n'est pas 539 F, comme une coquille nous l'a fait transcrire, mais

Papyrus,

المكذا من الأصل

romans • La tendresse

ja crucuté. P OUR TOP CON CON I entar plus ou abandenne par em pere et a ch comment of the car. si da camana a la caracte hers se come que l'adulte Capital policinal to total

Les angoiss

· La verve réhémence de Je Champion. PRES AVOIT Char. A Tourse Parte Partition of Champio dicte for living for

Programme from a district of the district of t Charles-Quint Venntant e m elege ou suroque avec Be wat is Erriet, es un enten in a soute in the enter the en Jeanne C. Ambien se i ne e une alle de plus 30 Pesson Auto Merical Me mail parameter, there po m et elle trechement h ರ್ಷ ರೈಟ್ ಪಂಪಾದಕ ರೆಮಿಕಾಗುಟ mes en siene een untilte

g supune for habit partiers Décembe en s course forth has tricked. ger en frame de cua antien. THE RESTAURAGE STATES A devolement inn mate oute & . The St. diabout delle de para manges de l mes marrous, symique Qu'ile minutti de Baix de Celine — maus acastin gene Stor — Lis provi**èces** 

feltef an cureux. Ce papali sagne ne inunn i soute 🛍 🚉 quan e promoces. A lina**çã** és a Minasane Martina. timin of there most spring of the of the Colombia may milita i niamin mem de min a co les genn qu'il mentan : I har elag

mun Martill Montaurian

CAHIER 50/

REINHARD PRIESSNIT To de Doèmes
To de Palleman
us Georgide Noss
as Remells Fonfreide

JAMES SACRE Bocourt, paradonnes, comit et boure les (comme) SFATUTO Par ANI

En librarrie : 50 F - Abt. 169

Jacmel a

<sup>Une</sup> chronique sim dansile langage lo merveille de malice

Ga

# tomans

# Michel del Castillo et ses deux «flics»

la cruauté.

OUR tous ceux qui ont lu Tunguy, ce calvaire d'un enfant plus ou moins abandonné par ses père et mère. et qui connaîtra les camps de concentration allemands, il est hors de doute que l'adulte qui a survêcu à ces épreuves ne peut

La tendresse sous sion comme de toute confiance il existe un degre du malheur qui décourage la révolte comme l'indignation et conduit à une résignation suspicieuse et amère. Cette suspicion, cette tristesse métaphysique, c'est ce qui res-

sort de la Nuit du décret, le treizième roman de Pauteur, lourd de clés et suintant de plaies secrètes. Suspicion légisurvêcu à ces épreuves ne peut time si l'on songe que del Cas-qu'être dépourvu de toute illu- tillo raconte l'histoire de deux

flics dont l'un enquête sur l'au-tre, dont l'autre tisse patiemment les fils où vie prendre le premier. Double enquête, mais aussi version dédoublee d'un même destin. Le plus âgé de ces flics. Avelino Pared, pourrait être le père du plus jeune, Santiago Laredo. Et quand, finalement, Santiago l'abat, ce n'est pas senlement

son propre père qu'il tue, mais également le père de l'autre. La Nuit du décret est un roman où l'on n'en finit pas d'assassiner les pères. Avelino Pared, enfant, n'a été

almé ni par son père (il était, en fait, le fils de son oncle) ni par sa mère, fantasque, un peu folle. Ulcéré, méprisé, objet de risées et de sarcasmes, il s'est durci, replié sur soi. Pendant la guerre d'Espagne, il est devenu policier. l'un des plus redoutables, des plus impitoyables dans la répression. Il n'agit pas au nom d'une cause, d'une foi ou d'un ideal. Il ne croit ni au bien ni eu mal. Il ne croit qu'à ce qui est. Et ce qui est, il le traque, il le met en dossiers. Son rêve serait que tout le monde fût mis en fiches

Sa religion réside dans un ordre où rien de ce que sont, font et pensent les gens ne serait ignoré, où tout serait répertorie, inventorié, un ordre où tout deviendratt immobile parce que personne n'oserait plus esquisser un geste ou exprimer une pensée. Un ordre qui s'apparente à la mort, Avelino Pared est un descendant des grands inquisiteurs dont l'histoire nous a laissé le souvenir à la fois incandescent et glace, un contemporain des tortionnaires modernes à la voix suave, aux manières courtoises, pour qui la faute ou le crime sont moins importants

Santiago Laredo a sulvi une autre voie. Son père était garde civil mais adherant secretement à la C.N.T., organisation anarchiste. Santiago ne le saura que plus tard. Sa faute, ce fut, adolescent, de dénoncer, par une lettre anonyme, son instituteur, coupable, à ses yeux, d'entretenir des relations homosexuelles avec un de ses camarades. Cela lui vaudra le mépris de son père et le conduira plus tard à entrer dans la police. Jenne inspecteur à Murcie, il est muté à Huerta, où l'a fait venir Avelino Pared, un Avelino Pared vieilli, malade, oui l'entoure de soins, de pré venances, lui révèle de son passé ce qu'il ne savait pas, en fait son confident, son fils spirituel et, finalement, l'amène à être son meurtrier, c'est-à-dire son

que l'aven.

Une espèce

de sainteté

justicier. Ce qui, en fait, sauve

Santiago Laredo, qui doit fuir et refaire sa vie hors de l'Es-pagne et hors du métier de policier. Pared a voulu que

celui-là eu moins soft préservé.

On voit la thèse assez ambigue, du livre. Elle était déjà contenne dans les Séquestrés d'Altona, de Sartre. Le policier, le tortionnaire le plus impitoya-ble, le plus implacable peut être mû par une sorte de puretê, une espèce de sainteté. Sous la cruauté, git la tendresse. Le mé-pris de l'individu n'exclut pas la reconnaissance de l'humanité. Le traque de l'homme peut être la manifestation d'une quête de

Ce sombre récit à la manière espagnole, mort et lumières, est conduit d'abord comme une longue enquête que Santiago Laredo, nouvellement muté, mène sur cet Avelino Pared, à la réputation suspecte qu'il doit rejoindre Enquête un peu piétinante, un peu étouffante, comme doivent l'être toutes les investigations policières, mais dont chaque élément éclaire un peu plus la personnalité contrastée, controversée, téné-breuse de cet homme énigma-tique, raidi dans sa fonction

Et puis cela s'accélère quand, enfin, Laredo rejoint Pared Ajors commence un jeu de chat avec la souris qui n'est pas sans rappeler les fameux dialogues da juge Porphyre avec Raskol-nikov dans Crime et châtiment, anquel Pared fait d'ailleurs allusion. Jusqu'à la surprise finale. C'est mené avec lenteur, parfois même un pen d'application, mais toujours avec force, avec une puissance souterraine, insidieuse, comme un « polar » mé-

comme un inquisiteur sous sa

taphysique qui se déroulerait au ralenti. PAUL MORELLE ★ LA NUIT DU DECRET, de Michel del Castillo, Le Senil, 324 pa-ges. Environ S9 F. L'ÉPREUVE DE VENISE

PEINDRE Venise, c'est pren-dre un risque. Tant d'au-tres l'ont felt et superbement Josane Duranteau relève la gageura et la gagne. Dis-crètes, ses Confidences vénitiennes possèdent un charme auquel peu de lecteurs échap-

C'est d'abord qu'elles appor-tent de la ville une visjon insolite et prenante, une Venise d'hiver sous la brume et la pluie, matique, qui balale les images stéréptypées que nous en avons, que Josene Duranteau elle aussi en garde. Elle les a engrangées dans des temps, des voyages traduction sans intérêt. elle vit une déroute întime. Ces souvenirs viennent rehausser la :grisaille dans laquelle à présent elle se noie et qu'accompagne

contraste avec beaucoup d'art : lumière et brouillard, pénétration intime d'une ville et tous les écrans qui y font obstacle Giudecca, livrée\_aux maléfices qu'exerce toute île, en est un). trouve mêlée à l'amour fou de deux hommes, jusqu'à cette konie amusée, fibératrice, qui perce à tout moment sous le

L'enfer de la passion

Un homme soudain surgit, un voisin de palier, beau sous ses airs d'épave, raffiné, cultivé. Il ressemble à un Robert de Montesquiou. Lul aussi se dit vient tous les jours un peu plus fou. Le vide ? Non. Une passion interdite. Là-dessus rêve la narratrice. Elle est bien loin de la réalité. La façon dont ses imaginations sont déjouées peu à peu par les confidences de l'autre illustre à merveille la malice qui relève l'analyse d'une dérive. C'est pour un pochard, sans attrait, sans délicatesse. sans connivence avec lui, que son voisin se mine et se

L'enfer de la passion s'oppose aux affres de la solitude entre les deux l'auteur ne cholsit pas. Envers cet amour la ments ambigus qui oscillent de l'envie à la haine. Le drame des deux hommes ne sera pas résolu, le soleil brille un beau jour sur Venise, des jeunes ar-rivent et ramènent la galeté, l'exil s'achève sur la force revenue. un peu. Mais elle fait du livre autre chose que ce qu'il paraît.

Josane Duranteau n'a jamais écrit que sur elle. Ses six rod'autobiographie. Travaillés avec soin, mêlés ici à une piquante histoire, ils menent bien plus loin qu'au récit complaisant d'une dure existence. Ils ouvrent aur une sagesse et comme aur un accueil que, sorti du désert, on donnerait à la vie.

Il reste que ce qu'on garde en sol, le livre fermé, ce sont ces images d'une Venise inédite, associée par une écriture fiulde et musicale au désarrol d'une âme : c'est le grand nuage blanc qui soudain dérobe la ville aux yeux de qui la cherche de loin ; ce sont ces garçonnets qui voguent, place Saint-Marc, après les averses diluviennes, sur des radeaux de fortune gréés de paraplules. C'est cette cloche de la Salute qui tinte, tout le jour et la nuit, pour guider les marins sur le Canal, quand la brume a tout envahi.

JACQUELINE PITTIER. \* LES CONFIDENCES VENI-TIENNES, de Josane Durantem, Stock, 197 pages, Environ 69 F.

# FRANÇOISE SÁGAN

# La femme fardée



"Entia, Sagan revient.... Rarement le charme d'un livre **aure** répondu d'une manière aussi exacte au charme de son auteur.... Un souffie qui fait voguer le livre jusqu'à la cîna centième page sons on seul temps mort..."

> Jean-François Josselin. le Nouvel Observateur

"Il était temps pour Françoise Sagan de prendre sa revanche. C'est fait."

Lucien Guissard, la Croix

"Qui croiroit aujourd'hui qu'un écrivain puisse jouet de ce registre?... Françoise Sagan, pour notre bonheur, tient la

Jean-Jacques Brochier, le Magazine littéraire

"Une acuité fascinante..., une allégresse tendre et diabolique... Il suffit d'un regard sur la mer, d'un baiser dans l'ambre eu d'une larme qui brille pour capturer nos abimes." Potrick Grainville, V.S.D.

"Sogan se retrouve au plus fort de son élan..." Jean-François Fogel, *le Point* 

"Sagan est bien plus qu'un écrivain magistralement doué... Ele est un moraliste." Alexandre Astroc, Paris-Match

Trançoise Sogan va bien... Pleine de férocité allègre, voire

exultante... Poilletée de talent." Juliette Boisriveaud, Cosmopolitan

"Le ton inimitable de Sogon... Elle nous possionne insqu'an port où l'on débarque un peu ivres de roulis, de martial dry et

de chagnas d'amour : ravis." Michel Bové, l'Humanité-Dimanche

Eric Roussel, la France catholique

en deux phroses qui font mouche." Catherine Rihoit, F Magazine

"Ine incontestable réassite..."

"Un livre aussi réassi, aussi plaisant, aussi bien écrit..." Jacques de Decker, le Soir de Bruxelles

"Un impiroyable démaquillage des cœurs. L'époisseur du livre n'enlève rien à la précision ni à la concision de ce style étannamment classique..."

Dominique Bong, le Quotidien de Paris

**"Un heureux** retour... Du très bon Sagan."

Jean Bourdier, Minute

"Unisse, la "femme furdée", est une bien jobe invention

François Nourrissier. le Figaro-Magazine "Un Sogan de la meilleure veine... Elle est notre demier mora-

liste... Merci, Françoise Sagan, pour ce livre acéré, tout à la fois tendre et décapant." Gérard Humbert Goury, Biba

"Méfiez-vous d'elle. Elle vous enunène bien plus loin que vous ne le voudriez dans les méandres du cœur.... Une jolie leçon de

Françoise Xenokis, le Matin de Paris "Où Proust croiseraît Scott Fitzgerald..."

"A la fois peinture de mœurs et étude de caractères."

Monique Picard, L'Illustré de Lausuage

"Un souffle, une acuité et une violence, une démesure que nous ne lui connaissions pas..."

Daniel Guichard, Centre-Presse

Jacques Zanetta, le Courrier de Genève

"D'une justesse stupéfiante et d'une irrésistible drôlerie quand la moraliste blasée reprend ses droits."

Jean-François Noël, *Journal de Lyan* "Chère Sagan, elle a gagné... Irrésistible... Le roman foisonge... la vie édate... Il ne vous reste plus qu'à monter en toute hâte à

**bont du Karcissus...** Embarquez à toute vitesse." Pierrette Rosset, Elle

Jean-Jacques Pauvert

**Editions Ramsay** 

• La verve et la véhémence de Jeanne

Les angoisses d'un inspecteur

Champion. PRES avoir chanté le A mystère et le génie d'un lieu dans Vautour-en-Privilège, Jeanne Champion s'est donné pour tâche d'examiner l'imagination fébrile d'un enfant dans Ma fille Marie-Hélène Charles-Quint. Viennent ensuite un éloge du baroque avec Dans les jardins d'Esther, et une description minutieuse de la société moderne dans les Gisants et surtout dans les Frères Montau-

Jeanne Champion se renouvelle une fois de plus avec la Passion selon Martial Montaurian, pseudo-intrigue policière qui est plus précisément le portrait d'un homme désespéré. La mise en scène est originale et le suspense fort habilement maintenu. Découpé en scènes courtes, certaines lyriques, d'autres en forme de dialogues, séparées les unes des autres par le déroulement d'un match de boxe, le livre est d'abord un défile de personnages de Parls : tarés, misérables, cyniques ou émouvants.

Qu'ils relèvent de Balzac ou de Céline — mais aussi d'Eu-gène Sue, — ils possèdent un relief savourenx. Ce populo qui s'agite ne saurait toutefois masquer le principal L'inspecteur de la Mondaine, Martial Montaurian, est trouvé mort dans son modeste logis. On l'aimait ou on ne l'aimait pas; en réalité, il n'avait rien de commun avec les gens qu'il fréquentait : il leur était supéune vie intérieure infiniment

Qu'on imagine un amateur de poésie difficile, qui lui-même succombe à la tentation poétique et qui, entre deux verres de vin, sur le comptoir, récite des pages que personne ne comprend mals dont on finit par s'enivrer : dans chaque client d'un café sommeille un barde réprimé. De surcroît, la personne du flic suscite des passions, chez les grosses dames du voisinage aussi bien que chez les frêles jeunes filles qui y perdent leur innocence.

C'est qu'il n'est pas de tout repos, l'inspecteur. S'il lui arrive faire son travail avec rigueur, il n'en connaît que davantage les affres d'une conscience blessée. Il a fait jadis l'objet d'un attentat et ne s'en est jamais remis. Pour calmer ses angoisses physiques et métaphysiques, il lui faut avoir recours à la drogue. « Excès de barbituriques », pourra conclure l'enquête. Il faut chercher allleurs la cause de sa mort : dans la définition même que donnait Martial Montaurian de son emploi. Il est en effet entré dans la police « pour défier l'équivoque et redonner noblesse à l'ambiguité que le siècle a

Plein de verve et de vehémence ce livre conjugue la populisme très particulier de Jeanne Champion avec une dněte djapaojn dni ne mandné pas de profondeur.

ALAIN BOSQUET.

MONTAURIAN, de Jeanne Champion. Grasset. 315 pages. Environ

★ LA PASSION SELON MARTYAL

LE NOUVEAU

COMMERCE

PINDARE

CAHIER 50/51 AUTOMNE 1981

Traduction nouvelle de Jean Paul Savignac REINHARD PRIESSNITZ

Six poèmes Traduction de l'allemand de Gabrielle Noss et Marcelle Ponfreide JAMES SACRÉ Bocaux, bonbonnes, carafes et bouteilles (comme)

ESTHER ORNER Roconte ce qui tu as yu JACQUES-MARIE DUPIN Opus incertum

HUBERT LUCOT Spheed wriding

LE STATUT de JEAN PAULHAN par ANDRE DALMAS

En librairie : 52 F - Abt. 160 F - NQL, 78, bd Saint-Michel, 75086 Paris

# Jean MÉTELLUS Jacmel au crépuscule

roman

Une chronique simple, drue, savoureuse dans le langage local qui est à lui seul une merveille de malice et d'humour. Dominique Fernandez / L'Express

**Gallimard** 

# S.O.S. **MANUSCRITS**

chaque personne est un livre qui s'ignore. Des professionnels de l'écriture à votre service pour corriger, remanier ou rédiger le livre que vous portezen vous ou que vous détenez dans vos tiroirs. vous détenez dans vos tiro S.O.S. MANUSCRITS 

# au fil des lectures

#### romans -

#### UN CHEVALIER SANS CAUSE

Le nostalgie d'un ordre ancien ins-

pire à Christian Combaz de brefs romens vengeurs. Après Messieurs, portrait d'un Rastignat plus dur que pur, voici Monsejalco, l'innéraire tour-menté d'un chevalier sans cause et presque sans reproche. Né trop jeune dans un monde trop vieux, Seppi Bon-fanti décide de se tenir à distance, envisage même de se faire prêcre afin envisige incent de se tante present d'échipper à la violence, à l'anarchie qui déferient autour de lui. Mais les passions le réjoignent au « Refuge », une institution pour filiettes anormales que dirige un ecclésiastique à poigne de fer. Si le mal sévit parsont, inutile parmi les hommes, tâte de l'amour, dans l'agration politique et tombe dans une trappe de l'histoire. Rien ne peut combler sa soif d'absolu ni même fournir à ce petit soldat perdu une raison d'être ou d'agir. Il lui manque une goune de sang chand, un grain d'ambition, un soupron d'andace.

Combaz le toise d'un œil lucide qu'adoucit parfois une ombre de solilarité. S'il écrit, dans une langue si

GABRIELLE BOLIN.

\* Monte/cico, de Christlan Combaz. Le Seuil, 185 pages. Envi-ton 54 F.

### LA RÉALITÉ **FÉERIQUE** DE GUYETTE LYR

Il y a des écrivains qu'on croise, d'autres qu'on rencontre. Il en est de privilégiés avec qui on se donne des rendez-vous. Gayene Ly: est de ceux-là. Depuis sa l'aute en donce, on attend

Dès l'orée de son nouveau récit, qui s'intitule Un tron dens le soloil, on reconnaît se voix, une respiration, une démarche, nout cela, et cela seul, qui

Une voix qui est tonjours celle d'une petite fille. Mais la petite fille n'est jamait la même : sceur des autres, naurellement, et à mille lieues d'elles. Avec Coline, nons voilà donc loin, apparemment, de Julieue, princesse des campagnes émerveillées, de l'herbe des fors et des amants enfantins. Mais c'est une autre féerie : celle des rues qui mennient sox Halles et qui ne vont plus nulle part, du trou sans fin, sans tond, plein d'ombres et de machines, de l'église veuve sux grandes orgues, pareille à ces sancuaires devant lesqueis le canaciyane a renoucie. Coline y trouve ses rèves et sa vie, comme dans toutes les autres choses quotidiennes. Et puis, il y a les échappées avec le bean Marco, son père, la poésie des roures, la viresse improbable, l'en-vol des camions jaunes que Coline n'aurait jamais l'idée d'appeler poids

Il fant vous dire que Marco est

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

**EN MOUVEMENT** 

UNE PUBLICATION TO MONTHS

DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS

VIOLENCE, SÉCURITÉ, LIBERTÉ

DES TECHNOLOGIES QUI CHANGENT LA VIE

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX : 28 F.

D'AUTRES MODES DE VIE

Au sommaire:

- CULTURE ET SOCIÉTÉ

- LE TRAVAIL

ports qui, chez lui, ne sont pus moins érieurs. Ils sont mois dans la cabine, car, avec ent, il y a Dyùla. C'est an fou de dessin, photographe jeune et hongrois. La malveillance de l'enviconnement commence de crisulliser en haine autour de ce « drôle d'amelage ». dit-on en ricanant, que lorment deux hommes tracemels, deux pères pour une senle fille dont ils venient faire « une femme race ». Malgré l'institurion Saint-Blasse majours près de l'exclure pour incapacité à « suivre » Bien sûr : elle court devant. Coline est une surdonée dont les dons ressent invisibles au vulgaire. Menaces de routes parts, n'en syant cure, l'enfant et ses pètes continuent leurs navigations terrestres; ils font escale dans des grottes de brocante où ils adorent des statues magiques, puis courent

comme des fous à mavers champs. Voilà un roman d'amour pas con les sucres. Le lecteur, quand il referme le livre, reste avec cette fraicheur drue, cente innocence oubliée.

YVES PLORENNE \* Un trou dans le soloit, de Guyette Lyr. Mercure de France, 272 p. Environ 65 F.

#### **ANGES** ET DÉMONS

Le Monde

la société francaise

EN MOUVEMENT

le marché, Djian possède une tare maîtrise. Son art est fait de ce qui est habituellement considéré comme l'inverse de l'art. Une profusion de « merde », de « con », de « putain », de « ousis », qui, immédiatement, vous sautent au visage. C'est le lan gage moderne, tel qu'on croit l'entendre chez les jeunes des bars periphériques, dans la conitruance des juke-

Mais amention! Ce langage rudimentaire s'applique à des histoires qui ne le sont pas. Qu'une fille vous ramesse dans un bar et vous emmène dans un arbre d'où elle s'envole. Ou'nne temme en robe du soit, dans une banlieue résidentielle, vous invite Chez elle et se dennde pour vous montrer son corps entrèrement mioné. Qu'une temme avec laquelle vous vous aimez jusqu'à en faire le cer-bère implacable qui s'oppose à toute intimité. Qu'un père viole la temme que son fils vient de tuer, ce ne sont point là ce que l'on peut appeler des

C'est l'intrusion du merveilleux, du fantastique, fut-il macabre ou scabreux, dans la realisé quocidienne, voire

de ce livre partois agaçant par les parti pris de son vocabulaire, mais le plus souvent fascinant par la folie de son imaginaire, c'est de savoir si, prènent, ce langage, cette démarche Chaloupée, ne sont pas indispensables à la crédibilité de la table. Car on décolle d'autant plus puissamment du réel que l'on est parti du niveau le plus bas de ce réel, où les anges et

PAUL MORELLE. ★ 50 contre 1, histoires de Philippe Djian, B.F.B. 224 pages. Environ 55 P.

# histoire -

#### LES DÉBUTS DE LA TECHNOCRATIE

Avec Jean-Noil Jeanneney, Claude Paillat est l'un des rares historiens français à s'intéresser au monde des affaires. Depuis longtemps il ne cesse de défricher ce domaine negligé, rassemblant d'innombrables documents peu connus. D'où la valeur de ses Dossiors secrets de la France cont porsino qui converront la période 1919-1980 lorsque l'entreprise sera achevée en 1986. Sur l'entre-deux-guerres, en tout cas, le travail accompli apparaît déjà considérable, et, après les Illasions de la glosse et la Victoire perdue (Laffont, 1979 et 1980), ce troisième tome évoquant les années 1950-1938 nous en apporte une nouvelle preuve.

Pour l'essentiel, l'ouvrage est aut, bien sûr, sur les conséquences de la crise de 1929 et les réactions des Sans noircir le tablean, celles du plutôt consternantes. Absence d'imagiarion, munobilisme social, on s'en finirait pas de dénombrer les scieroses Dans l'ombre, pourcant, la relève

se prépare, l'« ère des organisateurs » ce, et c'est à décrite les projets de la genération montante que l'auteur consacre les pages les plus substantielles de son livre. A l'Ecole polytechnique, dans les grands corps, le bouillonnement des idées est sans cédent. Convaincus de la faillite du libéralisme classique, influences par Keynes, séduces par la notion de Plan, un grand nombre d'hommes se regroupent alors dans des cellules de réflexion. D'ambitieuses propositions sont élaborées. Sur le moment, bier peu aboutirout, mais, à plus long terme. l'influence des « jeunes loups » se révèlers décisive. Sous la IV® République et au début de la Ve, beaucous en effer, occuperont des postes-cie imposant une conception de l'éconor

Clande Paillat reconstime ains presque au jour le jour, les débuts son dossier complire à merveille les réflexions plus théoriques que déve-loppe sur le même sujet Théodore Zeldin dans le rome V de son Histoire des passions françaises (1). ERIC ROUSSEL

\* Le Guerre à l'horizon 1930-1938, Dossiers secrets de la Franc-contemporatine, tome 1, de Claud-Paillat, Laffant, 600 pages, 180 pho-tographies in texte. Environ 120 F

### PREMIÈRE HISTOIRE DU CINÉMA ALGÉRIEN

16 × 24/578 pages - 130 F. Aux éditions Dadci Excellent » (George L. George, Book Critic, New-York)

Diffusion : DIFLA 41, rue de la Chine, 75020 PARIS Tél. : 797-02-78.

#### **CONNAISSANCE DES** LANGUES DU MONDE

angials : britannique et américain, allemand, arabe, breton, espagnol italien, japonais, occitan : italien, japonais, occitan : languedocien el gascon, russe... Cours avec explications en trançais

्रक्षण सम्मान स्थान स्थान स्थान विद्यालया स्थान स्थान स्थान । १८६५ । १८५० । असम्बन्धान स्थान स्थान स्थान स्थान

# renconfre

# Jean-Claude Pirotte le passager de la nuit

ERTAINS êtres ont l'âge de leurs nuits blanches. Jean-Claude Pirotte habite Namur, une de ces villes où la pluie coutumière est une myitation permanente à se noyer dans le vin et la bière. Et Pirotte bolt pour se désintoxiquer Avocat par tristesse durant

onze ans, il eut des « ennuls » evec la justice, en 1975, et fut contraint à une longue « cavale » dans laquelle il perdit illusions et manuscrits. Il passalt, alors, les frontières comme un papillon de nuit : cette période de sa vie lui a donné la nostalgie de l'anonymat intégral.

Ne possédant et ne désirant aucun statut social, il se veut

inutile -, de même que

Jacques Rigaut se définissait « parasite ». Peintre, il se satisfait de voir, à chaque exposition, le fiec salsir ses toiles. Il a déjà publié trois recuelk

de poèmes (1) et quelque fextes dans la N.R.F. ; il a laissé des manuscrits, à droite et à gauche, comme les marques d'un territoire secret. Maintenant, on le découvre dans son Journa moche, un étrange livre d'un grie scintillant : il écrit pour fuir la mort qui avance. Pirotte est un agonisant vigilant. . Ecrire comme tricotent les très vieilles temmes, elles ne veulent pas vraiment finir leur ouvrage. La mort ne aurvieni pas au milieu d'un tricot. »
En attendant cette demière

amie, il hante les bars des villes qu'il traverse, à la recherche d'inconnus qui, comme le chante Léo Ferré. ont « des problèmes d'hommes, simplement, des problèmes de mélancolle ». La nuit et l'ivresse rendent quelquetois disponible et abolissent certaines frontières, le temps d'un verre et d'une demière gorgée d'illusion.

(1) D'un mourant paysage, Goût de cendre, Contée, ces trois rolumes chez Georges Thone, éditeur à Liège.

# EXTRAITS

# LUNDI 7

le futile, l'inepte. J'adhère au sable gris. Je me laisse prendre. Je deviens guenille, oripeau douceâtre, chaussette. Je suis la chaussette en accordéon, la chaussette avec son trou l'effilochement. Le drap qui flotte et que déchire un peu le vent, pas trop. Je me plais ainsi Je bois l'eau des vaisselles, refroidie. Exquise. Je me love au ras des bordures. Qui me remarquerait? J'aspire un filet de terre sèche, une mèche de fumée sale. Je rogne une tavelure

La musique habite « Permission de nuit », la partie la plus pessimiste du Journel moche. Un écotiste, sans complais met son cœur à nu e avoue evoi: « l'indittérence pour patrie ». L'auteur souhaiterait que ses fragments poétiques scient lus à haute voix, sur une musique de Schubert. Deux inachevés se rencontrant et l'aube. L'aube, cette ennemie personnelle du poète, cètte

Pour fuir l'habitude, ruine de toute passion, il s'autorise . la permission de minult lusqu'à la tin des temps -, et grave, au sur son malaise : . Faire de courtes phrases si le veux gar

migraine qui annonce la fin de

féerie et le début du quo-

Cet auteur surprenant n'ambitionne pas d'être lu et compris par le plus grand nombre. Il recherche seulement la complicité affective de quelques lecteurs, rejolgnant ainsi ce cortège de poètes qui survivent par minorité. Jean - Claude Pirotte écrit dans le sillage d'Adrian Miatlev qui rongé par la soiltude et l'alcool, laissa, comme témoin à charge, un petit texte : Ce que to ut cadavre devrait li justifie également l'apho-

risme d'André Frédérique, qui nota quelques années avant de s'absenter : « Les noyés ont tour l'océan pour eux. »

Portant au fond des yeux, les tombereaux de mote au'il cherche à fuir et qui le poursuivent à travers toutes ses légiste de son agonie. Une agonie, debout.

### PIFERE DRACHLINE

\* LE JOURNAL MOCHE, de Jean-Claude Pirotte. Ed. Lu-neau-Assot, 104 pages. Environ 52 F.

J'emménage dans le fade.

de résidus. Ce n'est pas ainsi tous les jours Aujourd'hui c'est ainsi. Je m'ensevelis enfin dens l'incolore, l'insi-pide. Je suis bien, bien. Une palx misérable, et pour tout

MARDI 8

Dans le lavabo nauséeux de [ma tête goutte à goutte choit le délire, larmes de robinet mai joint Epitaphe: mort d'une pituite d'ame

dans sa salle de bains. MERCREDI 9

Une épidémie de néant.

A ie LIBRAIRIE FLAMMARION GALAXIE

30, av. d'Italie · 75013 PARIS le samedi 24 octobre 1981 à partir de 15 heures

Hassan MASSOUDY

signera son livre
la Calligraphie arabe vivante
(éditions Flammarion)
et effectuera une démonstratio
de calligraphie devant le public
Exposition de calligraphies
extraites de l'ouvrage
juaqu'au 31 octobre 1981.

# LIVRES ANCIENS.

# LE TOUR DU MONDE 9, rue de la Pompe, 75016 Pari

« LITTERATURE : 1000 titres

# VIENT DE PARAITRE

Jean-Pierre COLIGNON et Pierre-Valentin BERTHIER: LEXIQUE DU FRANÇAIS PRATIQUE, dictionnaire des difficultés orthographiques, grammaticales et typographiques (noms communs et noms propres). **EDITIONS SOLAR** 

DE NOUVEAU DISPONIBLE :

LA PONCTUATION, ART ET FINESSE Pour renseignements ou commandes, écrire à l'auteur : J.-P. COLIGNON, 25, avenue Ferdinand-Buisson. 75016 PARIS

# Moscou >



Austrian Airlines vous offre un service de qualité en Première classe comme en classe Touriste, et le confort de ses DC9.

# AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud, Reservations: 266.34.66.

المكذا من الأصل

• Le premier du Journal int

(1915-1918). O TT 3 DOUT GO V
O WORLD 2 Make class
super con minute sugges
super do reduce or que Min 7 C: PRESENTED CON TATE IN CONTRACT SEED BY Certa terración en 14 esta el control de con And the second of the second o

Ben delle de promis hostophia pour de promis lume de deutrale qui entre des acres dans (986) Contraction of the party General Communication (2003) on Communication (2003) DOES AND THE TARGET OF 2027 - 22776 (21276) great to real traces grand the test of the C ta a man and the table to table to the table to des vereine et memels, act

entrain angue, boolest Quality Is lmaginez

Lar considérations

Must be enten diamag comparative pass compare maded to gother Aux Re 227212 -- 11212 : 58 Himile de Musi Literine de Lam couple numericals, atter dedus wer seurdes **bio**s en gar in avant feits di

pro et på bere ot **de** til gause over mal i **de** i Liputaur i polimbile. Ar prefiguite - Butte **學顧**: la best in did nama name s gakua is let beut ee co inumas tel Mais des intr iorsque en por**ghant d** sans cours d'un<del>e</del> nosi stalent subblied dieche que l'égoire de Mustina le tame melange d'and control or an artiste.

Unarre same que des nes de dages **sur la** Tak tir in mor sur le de sens due tous les Gusse dans le dérousilitate à la fair le fair l'autife dinternant auxqueis l' ert buer tour a fait. teur en loce Jacottet v une suit de, mériterait

# JOURNAUN, de R Jacobse, Seall, Forme L 65 Shirten 180 F.

·-- le livre de l'er ça gicle, ça fouette, Jêrôme (

-- en ecrivain, en dit la vraie face cac

... un tempérames terriblement vivant

# lettres étrangères

# Un plaidoyer de Virginia Woolf

#### • Le premier tome du Journal intégral (1915-1918).

Claude Pirolla

Service of the service of

Berger Control

· 集石产品

here . . .

a : ---- . \_

#w. \_\_\_\_

A ...

. · ·

🙀 🖼 १५०

in Bady →

<u>≨ag 5---</u> - -

<del>्र</del>ाध्यः .

şv, -----

8 -----

gen som er

赛马马 计五

and the second

STEWART TO THE STATE OF

gray or or

≥ 8- · · ·

THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUMN TWO IS NOT

\$ 1889 P

ار دو د دامله و <u>د مرجوم</u>

4 3 miles

AND SECURITY

garage see

Marine Control of the Control of the

· 李敬表70000

STRIAN AIRLA

La Carrier Control

عم در م<u>ا</u>

# 4.W

·=-----

OII a peur de Virginia Woolf? Mais elle, tout d'abord, et bien d'autres aussi qui, même aujourd'hui, tentent de réduire ce que l'écrivain a de dangereux en banglisant la femme qui écrivait. Cette tendance, on la trouve, exacerbée, dans l'introduction écrite de nos jours par Quentin Bell, neveu de l'auteur et son biographe, pour ce premier volume du Journal, qui paraît enfin chez nous dans son inté-

On reconnaît chez Bell cette condescendance avec laquelle un des plus grands créateurs de notre siècle fut traité par son milieu ; on découvre l'atmosphère ironique, les regards critiques qu'elle a du subir; mais aussi la solitude absolue de cette femme et l'immixtion perpétuelle des autres, calmement acharnés à saccager son identité. Cet ecrivain unique, bouleversant, Quentin Bell la limite à ses rela-

comme une s'dame de la haute société ». Cette définition, la seule ou'il donne d'elle, sinon qu'elle était bavarde et peu crédible, elle ne l'aurait pas, affirme-t-il, réfutée, même s'il admet qu'elle n'a jamais prononcé ni écrit ces mots qu'il met dans la bouche de cette tante par ailleurs si bizarre. Et de s'émerveiller qu'elle ait eu tout de même des qualités qui lui ont « volu et conservé l'amitié de jemmes intelligentes »!

Ainsi Virginia Woolf, dont on

ne peut brûler les livres si subversifs dans leur perception brutale, intime de la réalité, peut être présentée comme une dame rassuranțe, mauvaise langue, frigide et folle - une femme normale, quoi ! Hélas ! Un écrivain aussi ! Ça ne se pardonne pas. On n'a pas encore pardonné. Or. c'est ce pardon que Virginia semble quêter en ce début d'un Journal que son mari lisait et dont il a donné lecture à leurs amis non sans sauter les passages qu'il jugeait non conformes

En 1915 Virginia vient de terminer son premier livre, la Tradéjà vécu des troubles graves à la mort de sa mère en 1895 (la petite fille avait alors tre! e ans), puis à la mort de son père quelques années après. Et les deuils se sont succédé, ceux d'une demi-sœur adorée, du frère préféré auquel elle dédiera les Vagues. En 1912 elle a éponsé Leonard Woolf; six mois p. ... tard elle a tenté de s'empoisonner et connaît une longue période dépressive. Cette tentative de suicide avair eu lieu aussitôt après une visite à des psychiatres choisis et imposés par Leonard. Verdict immédiat et définitif de ces mèdecins qui ne connaissaient presque pas leur patiente ? La folie et l'interdiction tout à fait arbitraire d'avoir

des enfants.
Virginia Woolf s'est toujours défendue d'être malade. Elle avait des raisons d'être déprimée, même si Leonard avait, lui, des raisons de préférer les ignorer, car il y était impliqué. Cet homme remarquable et bon, mais avant tout péremptoire, ayant décidé que Virginia était une infirme puisqu'elle se débattait souvent dans des souffrances en apparence non motivées et dans des états en apparence irrationnels, s'irritait de la logique avec laquelle sa femme se défendait d'être démente. Ils ne sont jamais sor-

tis de ce cercle vicieux. Cette première partie du Journal offre une sorte de plaidoyer où Virginia, vaincue, accepte les critères de ses amis, int. .:tuellement prétentieux et le plus souvent médiocres (le fameux cercle de Bloomsbury), et tente de prouver qu'elle obéit aux règles de leurs jeux. C'est en 1915 aussi qu'elle lit

le second roman de Leonard (1); il s'y revele un poète, un romancier admirable. Ces pages valent largement celles des premiers ouvrages de Virginia. Estce pour cela que celle-ci consigne sa lecture en quelques lignes dédaigneuses dans son Journal? Elle n'en parlera jamais nius et jamais plus - à vampire, vampire et demi! — son mari n'écrira

(1) Les Vierges sages, à paraître ches Stock.

Virginia, dans cette période de conflits graves qui déclencheront une nouvelle crise, ne men-tionne aucun malaise. C'est dans les romans surtout et dans la suite de ce Journal aussi qu'elle révélera son désespoir et sa capacité, folle il est vrai de capter la vie dans ce qu'elle a de plus fugitif, de plus inquiétant et de plus sensuel. En ce premier vo-lume, elle tente de se concilier un entourage qui la juge anor-male en donnant d'elle une image conforme à ses schémas. Elle dénonce ainsi par l'absurde sans jamais les évoquer, la véritable persécution dont elle fut l'objet, l'attentat permanent contre ce qu'elle avait de plu spécifique, elle qui, dans le dernier volume de ce Journal, écrira peu avant de se tuer : « Je sens dans mes doigts le poids de cha-

#### que mot.» VIVIANE FORRESTER.

\* JOURNAL (1915-1918), de Vir ginia Woolf. Tome I, traduit de l'anglais par Colette-Marie Huet. Stock, 406 p. Environ 99 P.

# Un clin d'œil

RIEN n'est indifférent, qui provient de Virginia Woolf. Cette • plaisante-rie • : une pièce de théâtre écrite pour être jouée entre amis, en amateurs, nous plonge, eur un mode comique, dans l'univers woolfien, mais joyeusement tourné en dérision. « Tout ce qui est tant soit peu concret me iait toujours l'effet d'être irréel », dit l'un des personnages, qui regarde passer ce e fait concret en pantalon. Avec des favoris. Un assez joli fait concret, ma foi pour autent qu'un fait soit bien fait. En fait, je crois même que c'est un jeune homme. » On y retrouve aussi, le titre l'indique bien, l'obsession de l'eau de la noyade. Une iconographie inédite et la remarquable Introduction d'Elisabeth Janvier. vivante et documentée, complètent ce petit volume. — V. F.

\* FRESHWATER, de Virginia woolf. Traduit de l'anglais et préfacé par Elisabeth Janvier. Des femmes, 124 p. (photogra-phies). Environ : 48 F.

# Imaginez une ruche géante

Les considérations proprement techniques ruineraient, s'il en était besoin, la vieille distinction entre fond et forme. Musil a raison d'attacher à la question du point de vue du romancier sur ses personnages l'importance d'une affaire morale. Raison aussi quand il souhaite qu'après avoir longtemps parlé comme des malades à leur médecin, de peur de n'être pas compris, les écrivains parlent comme des médecins entre eux. Raison encore, quand il observe que la ponctuation interdit de dire certaines choses, ou que l'ironie, dont il s'est fait une arme radieuse, va contre la beauté.

'HUMOUR de Musil rend les armes, précisément, devant la beauté de l'amour entre Ulrich et Agatha. Les familiers de l'Homme sans qualités, forcément fascines par le couple incestueux, attendront des Journaux des précisions sur la façon dont l'idée en est venue à l'écrivain. Ils seront décus. Les sources biographiques sont minces, Musil, comme on sait, n'ayant pas de sœur. Quant à démêler la part du projet délibéré et de l'inspiration dans catte Invention prodi-

gieuse, bien malin qui y parviendra. L'auteur compte en clair que l'amour interdit l'aidera à préfigurer l'« autre état » dont îl rêve, à suggérer l'impossible, le besoin indifférencie de tendresse qui précède la convoltise sexuelle et peut se contenter plus tard d'un oiseau, ou de l'humanité. Mais ces intentions à froid ne s'accomplissent que lorsque s'y joignent des émotions mai maîtrisées, venues sans doute d'une nostalgie narcissique ou de la hantise, souvent évoquée, d'échanges à trois. Dans le texte et le film que l'Agatha de Musil a inspirés à Marguerite Duras, on trouve le même mélange d'analyses hyperintellectuelles et de palpiions, de bouffées sensibles qu'on dirait échappée contrôle de l'artiste.

L'Homme sans qualités et les Journaux alignent des dizaines de pages sur la théorie ou les avantages de l'inceste. mais pas un mot sur le jaillissement de la scène, plus chargée de sens que tous les discours, où Agathe, devant Ulrich, glisse dans le cercueil de son père une de ses jarretelles (tome III, p. 61) ! Tout le génie littéraire tient à de tels éclairs d'invention, auxquels la ruche géante prépare sans les expliquer tout à fait.

J'oubliais : un grand bravo, un profond mercì, au traducteur Philippe Jacottet, dont le travail exemplaire, s'il y avait une justice, mériterait de tenir la vedette un hiver durant. BERTRAND POIROT-DELPECH

★ JOURNAUX, de Robert Musil, texte français de Philippe Jacottet, Seuil, Tome I, 658 pages, environ 150 F; Tome II, 734 pages,

# Qui n'est pas suspect? Qui n'est pas innocent?

# années, de Sciascia.

N certain malentendu a toujours règné en Italie sur la place donnée à Leonardo Sciescia en France. Mesurant mal combien ce Sicilien avait été servi, tant par son éditeur, Maurice Nadeau, que par ses différents traducteurs en langue française, beaucoup de commentateurs italiens tiennent pour pur engouement, fondé sur une maldonne, l'attention que nous lui accordons en le qualifiant de romancier. Il passe, en effet, de Milan à Palerme, pour un chroniqueur, rien de plus, rien de moins. Un bon chroniqueur sans doute, un artisan doué dans un genre que la presse italienne cultive encore de façon institutionnelle, à peu près seule en Occident. Le près seule en Occident. Le romancier, c'est Moravia, Vittorini Pratolini Elsa Morante. Nathalia Ginzburg, qui courent sur de longues distances. Sciascia semble avoir le souffle

trop court, comparé a sux. Ce Journal de dix années, intitulé *Noir sur noir*, n'a pro-bablement pas incité les cri-tiques italiens à réviser leur jugement. Il rassemble beaucoup de chroniques hebdomadaires, dont chacune oscille de l'apologue au véritable petit roman, de l'inscription murale à la microfiche. Ce Sciescia, impeccablement muet dans la vie courante, un demi-sourire aux lèvres, écoutant les propos que lui confie l'ami qui l'accom-pagne et fait office d'interprète jamais démenti, ce Sciascia-là

Et hi qui a mis tant de compleisance à se faire les traits d'un Voltaire de Racalmuto, à s'inscrire dans la descendance de Stendhal, le voici qui, aux dernières lignes de ce recueil, invoque André Gide comme « le plus authentique, le plus intellectuel » de l'Europe, dont « Sartre n'est que la doublure ». Cela pour nous inviter à lire ses propres romans comme des e soties » et ce Noir sur noir comme le Journal de Gide. Une différence, toutefois, qui n'est pas mince : Sciascia semble immunisé contre tout émoi zueruom s

● Le Journal de dix et les vieux livres, ces histoires pius ou moins longues, entre quelques lignes et deux pages, sont toujours reconstituées, restaurées en énigmes.

# Un théâtre d'ombres

C'est toujours la duplicité des êtres qui requiert son observation, toujours l'évidence du bien-fondé de tout soupçon. Qui n'est pas suspect dens l'univers de Sciascia ? Et, en même temps. qui n'est pas innocent ? Chacune de ces chroniques, écrise comme une idée de roman à faire, épuise avec la plus vigou-reuse économie de moyens, toutes les virtualités du roman qui ne sera jamais fait.

On serait ici ou là tenté de sentir une vague odeur de « démodé » sans discerner pourquoi Est-ce parce qu'une histoire est recontée que sa trame et quelques détails majeurs y prévalent sur le jeu des mots ? Pure apparence, car Sciascia débusque sans effets ce qui, de ce jeu des mots, vient casser le fil de l'histoire, Il traque l'instant où ses personnages les plus anodins sont cueillis par la surprise, où quelque chose venant d'eux-mêmes et d'an delà d'eux-mêmes, les confronte à cette sorte de vérité pro-fonde que toute leur activité, leur vie, s'ingénient à masquer. Il manipule un théâtre d'ombres, il bâtit et décrypte à la fols tout événement comme une efiction. L'instant où l'être humain cesse de feindre - mais il ne le sait pes - c'est là que Sciascia traque ses personnages. Mais lui-même, que feint-il ? Quelle est sa fiction ? Quelle est se passion ?

A travers ces chroniques, la question ne cesse de se poser et ne trouve pas de réponse. Il se traque lui-même Il se regarde écrire comme il regarde ses personnages agir en quête de leur capacité de vouloir.

JACQUES NOBÉCOURT. \* NOTE SUR NOTE, JOURNAL DE DIX ANNEES, de Leonardo Sciascia, Tradult de l'Italien par Nino Frank et Corinne Lucas. Manrice Nadeau - Les Lettres nou-velles et Papyrus, 226 pages. Environ 57 E.

# DERVY LIVRES

Kurt EGGENSTEIN

# LE SENS CACHE DES EVANGILES **ET L'AVENIR DE L'HUMANETE**

Révélations du Christ à Jacob Lorber en 1840

Traduit de l'allemand par Valdo Secretan

Pendant 24 ans, l'humble chrétien autrichien Jacob Lorber écrit sous la dictée d'une « voix intérieure » une œuvre monumentale sur l'histoire de la création et sur les temps à venir. Ce message contient des communications scientifiques sur les particules élémentaires, la pluralité des galaxies, la paléontologie, qui seront confirmées par la science un siècle plus tard. Aussi les annonces d'ordre spirituel et eschatologique faites au disciple de Jésus ont-elles une résonance particulière de nos jours. Notre époque est celle des « prophéties » parfois douteuses. La « Nouvelle Révélation » dictée à Jacob Lorber est, au contraire, un message d'espoir.

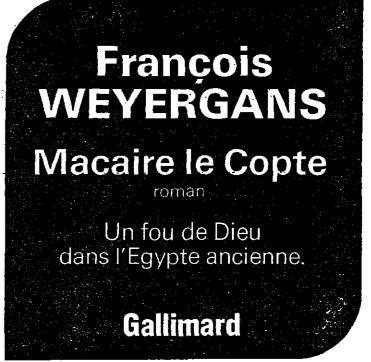



Pierre Renouvin - René Remond (sous la direction de) LEON BLUM, CHEP DE GOUVERNEMENT (1936-1937)

Hélène Carrère d'Encausse REFORME ET REVOLUTION CHEZ LES MUSULMANS DE L'EMPIRE RUSSE

NE... NICOLE RACINE, LOUIS BODIN

Le Parti communiste pendant l'entre-deux-guerres JEAN-CLAUDE VATIN L'Algérie politique, histoire et société

André Malraux et le Gaullisme Presses de la Fondation nationale des sciences politiques



... le livre de l'enfance... un immense livre... ça gicle, ça fouette, ça surprend."

JÉRÔME GARCIN / LES NOUVELLES LITTÉRAIRES

... en écrivain, en visionnaire, Daniel Depland dit la vraie face cachée des "verts paradis." MATTHIEU GÂLEY / L'EXPRESS

... un tempérament d'exception... une œuvre terriblement vivante, tout à fait nouvelle."
CHRISTIAN EUDICELLI/LIRE

**CALMANN-LEVY** 

# PRANCIS CIRALIT 1944-1961 Cavalier de l'Apocalypse Tues le mêtet dernier forme de la brêgemente de Celine Danse selectation et des sources infedites WERCUKE DE FRANCE

# ebute

veillants. Ila ne viennent pas trou-bier nos nuits, en nous infligeant

Tandis que Ginette Gultard-Au-

ages de Pierre Ajame, des

FRANÇOIS BOTT.

QUI entreprend une œuvre

de fiction - théâtre ou

roman — se pose auszitôt un problème d'états civils. La

littérature de l'âge bourgeois.

réaliste dans son essence, fait

une consommation importante

de ces pseudo-patronymes qu'il

blables pour créer l'effet de réel

donner prise à l'irritation des

D'où les Thibault, les Duha-

mel, les Pasquier ou les Quesnay

de quelques grandes entreprises romanesques. Solution de pru-

dence, qui laisse, malheureuse-ment, échapper la troisième dimension possible, et la seule intéressante, d'un état civil romanesque : le jeu des signi-

Balzac a été le maître encore inégalé de ces travestissements.

lls jouent souvent d'un bout à

l'autre de la Comédie humaine

pour des groupes cohérents de personnages. Ainsi, des nobles :

ils sont de Grandlieu, de Beau-

séant, d'Aiglemont, de Grand-ville, de Chau(d)lieu ou de

Lenoncourt (a le Nom court »

à la gloire?). Les noms des

fications.

porteurs authentiques du patro-

exigé par le lecteur, assez ima-

faut asses vrais ou vraisem-

État civil

riste présente le dictionnaire des

quent dans ces pages le « héros »

ou l'« héroine » pour lesqueis ils

comme autant d'aveux. Nous lais-

ions voir un peu de nou

tur ces chers fantômes.

dre, et aous rafferm

# Les personnages littéraires, Rencontrer Julien Sorel

# Le «Who's who» de Pierre Ajame

■ Trois cents personnages « fichés ».

N dictionnaire, c'est tou-jours un fichier de police, Qui n'a rê<del>vé</del> de rencontrer Nadja, l'essentiel de ce qui caracuniei ou Philip Marlowe, le déte térise un mot, un nom, un évé-nement, etc., rassemblé dans le plus petit espace possible. Celui-ci n'échappe pas à la règle, bien que l'idée directrice en soit neuve : définir trois cents perive de Chandler ? Les person notre voyage dans ce monde. Ils font partie de nous, de notre intide nos secrets, autant sonnages qui se promènent dans un nombre presque égal de ro-mans français des dix-neuvième

A la photo d'identité près, face et profil, nous feuilletons donc des fiches anthropométriques qui fournissent, pour tel héros, se nom et prénoms (éventuellement le surnom sous lequel il est plus connu — qui se souvient que la Esméralda de Notre-Dame de Paris a sainte Aguès pour patronne?), son aspect physique, son domicile et l'époque à laquelle il a vécu, son milieu social et sa situation familiale, ses opinions politiques et religieuses, ses activités pro-fessionnelles, son degré de fortune et d'instruction, les voyages qu'il a faits, ses amitiés ou rela-tions, son ou ses violons d'Ingres et naturellement, les signes par-

ticuliers éventuels. Poussant plus loin la finesse. l'enquêteur Pierre Ajame et sa bande de détectives vont jusqu'à nous indiquer les qualités, les défauts, les goûts et l'état de santé des gens qu'ils ont observés à la loupe, ajoutant d'indiscretes remarques sur leur vie sentimentale et sexuelle. De quoi rendre jalouse la police judiciaire. Cela suppose, ici. des lectures attentives et nombreu-

bourgeois méritants forment une

sorte de comptine : Popinot,

Birottesu, Carmsot, Goriot, Bri-

dau, Cardot, tous patronymes qui sentent l'échoppe, l'écritoire

ou l'épicerie. Les rapaces sont

aussi bien typés : l'usurier Gobseck (Gobe-sec l'argent des

nisis), Vautrin le sangiier, amené

à la fois par vautrer et vau-

trait; Rigou (ou, pour lui

rendre son patronyme usuel, G.Rigou, « grigou ») des Pay-

sans, et Pingret du Curée de vil-

Flanbert use du procédé avec

discrétion : son Borary et son

Bouvard sont figurativement des

bœuts, des bovins ou des bou-

viers, Pécuchet un petit (vul-

gum) pecus.

Le travestissement est plus subtil chez Proust. Bergotte est

sans doute un mélange du Ber-

geret d'Anatole France et de

Simone et Simonette ; et que doit

la wagnérienne Mme Verdurin à une dérision de l'Or du Rhin?

la part du banal reste beaucoup

plus grande que celle du symbole

dans ces états civils de contre-

JACQUES CELLARD.

N'exagérons rien cependant :

ses, une longue fréquentation du personnage considéré, voire une du même auteur, comme c'est

Très joll, tout ça, mais à quoi cela peut-il bien servir ? A beauqu'à son tour lorsqu'on feuillette ce dictionnaire !

Un renouvellement

Une troisième utilisation de

Bergson; Albertine Simonet serait aussi bien un Albert-Les complices érudits de Pierre Ajame préparent, sous sa houlette, une suite à cette espèce de Who's who littéraire, besucoup moins snob que le vrai, puisqu'il mélange allégrement piétaille et gratin. Allègre est le mot qui convient à cette œuvre collective, conque, cela se sent, dans le plaisir et faite pour

> GINETTE GUITARD-AUVISTE. ★ TBOIS CENTS HEROS ET PER-SONNAGES DU ROMAN FRANÇAIS.

véritable filature quand il se retrouve dans plusieurs œuvres le cas pour Balzac ou Marcel

coup plus de choses qu'on ne le pense de prime abord. Un personnage de roman, convenablement cerné, peut exercer tant de séduction qu'on a envie d'en découvrir plus sur lui, donc de lire son aventure « totale » dans le texte. En outre, et très astucleusement, les auteurs, chaque fois qu'ils le peuvent, appellent à la rescousse le créateur des créatures épinglées : de longues citations donnent une idée de son style, autre manière d'allécher l'ignorant que nous som-mes. Et Dieu m'est témoin qu'on se sent ignorant plus souvent

du « jeu des portraits »

Aussi dévoreur de livres qu'on soit, incroyable le nombre des cenvres sur lesquelles on se casse les dents, le nombre des noms qui ne disent rien du tout à la mémoire, les fausses pistes sur lesquelles on s'engage. Ainsi, à Donadleu Martine (Georges Simenon : le Testament Donadieu), m'étais-je bravement embarquée vers une autre Donadieu, mais Marie, cette fois, et créature de Charles-Louis Phi-

Appel à la lecture donc mais aussi aide-mémoire. Deux « entrées » groupées permettent deux sortes d'investigations. Le nom de Prosper-Georges Duroy vous trotte-t-il dans la tête sans que vous parveniez à le situer ? Réponse : c'est dans Maupas-sant, Bel Ami. L'Epithalame, yous savez que c'est de Chardonne, mais comment donc se nomment ce mari et cette femme dont les deux sensibilités s'aifrontent avent qu'ils ne parviennent à creuser le lit du fleuve conjugal ? Réponse : Albert Pacaris et Berthe De-

quelle les auteurs n'ont vrai-semblablement pas songé : comme jeu de société, au moins aussi intelligent que beaucoup d'autres, renouvellement d'u « jeu des portraits » de notre enfance. De qui esi-ce? interrogeast un livre publié es 1919 avec une préface du très oublié Paul Reboux, choix de textes des meilleurs écrivains classiques et modernes présentés comme des devinettes. « Qui est-ce ? », tel sera le casse-tête aujourd'hui, à se proposer entre amis.

RENCONTRER Julien Sorel, ce serait non pas exectement rencontrer Stendhal, mais une partie de lui à laquelle il attechait une importance durable. Ce que j'avance de Stendhal n'est pas vrai de tous les romanciers. Ne surtout pas croire Flaubert quand il s'identifie à Mme Bovary, car nous le savons trop lucide pour partager les réveries de cette lectrice de romans. La mort de cette jeune femme l'émeut, et peut-être sent-il le parfum du poison dans sa bouche; il est certainement plus proche d'elle que de M. Homais ou de Salamubo, mais il n'y a aucune proximité vraie entre leurs empreintes

digitales.

De même si les milieux fréquentés par Balzac et les situa-tions où il s'était trouvé ont il est avec force évident que, pour cet infatigable producteur de la fumée qu'exhalent les cigarettes enchantées de la création, le bonheur d'écrire consistait à inventer des êtres, une multitude d'êtres aussi éloignés que possible de leur démiurge. Au contraire Stendhal a pris plaisir à laisser certains espects de lui-même imprégner quelquesuns de ses personneges. Même Lamiel est une projection de Stendhal s'Imaginant fille Mais c'est dans Julien Sorel qu'on retrouve avec le plus d'exactitude certains traits de son ca-

Bien entendu, Stendhal est un romancier. Il utilise ce qu'il sait de lui, des autres, de la société, mais autour d'éléments qu'il connaît, il exécute de larges variations. Il sait qu'un romancier doit faire la part belle à l'imagination et prend soin de ne jamais se limiter eu souvenir. Alors qu'il avait fait cam-pagne en Italie et s'était tapé toute la retraite de Russie, lorsqu'il décide de peindre la guerre, il choisit le champ de bataille de Waterloo, où il n'avait pas

Jeune il avait aussitôt aimé la littérature, les mathématiques, la musique et les salons, alors que Julien Sorel méprise le monde, ne met l'orthographe qu'avec négligence et excelle en théologie et en latin. En un temps où ie Noir a triomphé, Stendhal prête à Julien une nostalgie de la carrière militaire, alors que luimême, à peine nommé sous-lieu-tenant de cavalerie, s'était hâté de démissionner. Il fait de son heros un bonapartiste fervent, obligé de cacher à tous son culte pour le grand homme, mais, plus versatile, il avait au cours de sa vie changé d'opinion sur celui qu'au début de la Restauration il traite même de despote. Né dans une famille de notables, il fait de Julien un homme du peuple, affligé d'une ambition effrénée qui lui interdit les vraies passions an profit de

est peut-être dans ses détails et dans la manière dont ils s'organisent les uns les autres. Si Stendhal était bon et généreux, il n'en était pas moins d'une mesquinerie qui confinait à l'extravagance ; susceptible, il scap-connait d'hostilité le mointre regard, le moindre mot ; méliant, il craignait toujours de tenir un propos dont la malvellance s'emparerait et prétait volontiers à autrui de noirs complots dont il aurait été la cible. Romain Colomb et Mérknés out noté ce travezs qui le rendatt parfois ridicule, et sans qu'il s'en aper-cit, Julien tombe dans le même travers, entoure de pièges innaginaires contre lesquels il in-vente des parades compliquées. Visiblement, Stendhal ne sent pas que les tatillonneries de son personnage donnent à sourire parte que les précautions qu'il lui fait prendre sont celles qu'il aurait

prises à 82 place. Si je rencontrais Julian Sorel. je serais en presence d'un être auquel Stendhal a prété beaucoup de ses vellétés, de ses Espirations, de ses colères, mals qui lui est surtout proche par une humeur disposée à chercher également le moment de bonbeur le plaisir cruel de la lucidité: et de cette méfiance souveraine

JACQUES LAURENT.



# La séduction de Léopold Bloom

C EST à un personnage environné de rumeurs et de sarcasmes que s'est attachée, depuis longtemps, ma tendresse dans la fable. Léopold Bloom, cet homme du commun, je le vois crèé par Joyce comme mon autre et mon semblable, avec sa julverie manquée, ses errances urbaines, ses énigmes triviales. A vrai dire, rien en lui qui émeuve ou bouleverse, comme chez Geoffrey Firmin, le consul de Lowry. Mais il y a, chez le chapelinesque juif de Du-blin, une ordinaire et universelle singularité qui me fait signe et l'arrache pour toujours au néant. A quoi s'ajoutent, pour me le rendre plus cher, le scandale et

gnèrent sa livresque naissance. J'aime que écrivant son Ulysse, Joyce l'exilé, ce maniaque de la mémoire et de l'humour, ait imaginé un héros dérisoire et mythique, piège et miroir de la modernité au bord de l'abime. Amateur de combines et de nymphes, homme aux mille ruses et messages, père orphelin de fils et mari déserteur et cocu, il est et il n'est pas Ulysse, Moise, Sinbad le marin, qu'il mime et pervertit dans la banalité exemplaire de l'affabulation. Il nous entraîne pour jamais loin des rives où triomphe l'esprit de serieux.

SERGE KOSTER.

# ★ Dessin de Bérénice CLEEVE. Bardamu

vieux compagnon

≪ J<sup>E</sup> ne connaissais rien que des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne... Quand les grands de ce monde se melleni à vous aimer, c'est qu'ils vont vous tourner en saucisson de bataille... Il avoit le vice des intellectuels, il était futile... Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison... Il ne me manquait plus qu'un sandwich pour me croire en plein miracle, mais comme - A me manquatt ce sandwich! >

Quand on a dix-sept ans, qu'on travaille déjà depuis une bonne paire d'années, que les fins de mois continuent à durer quinze jours et qu'on découvre des mots comme ceux que je viens de citer presque de mémoire, on se dit qu'on a trouvé là un homme avec qui discuter. Cet homme qui parlait de la misère, des éternels floués, de la connerie de la guerre, des rançonnés de la vie, des transpirants de toujours comme s'il était des leurs, «du délire de mentir et de croire qui s'attrape comme la gale», cet homme c'était Bardamu, porte-parole de Céline dans Voyage au bout de la nuit.

Piein de tendresse, ce sacré Bardamu croisait la vie de la mère Henrouille, qui giait l'âge a vec fureir et svenatt d'une epoque où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vitillir ». Il racontait la mort de Bébert, ce Bébert dont l'infini sourire était une galeté pour l'univers, et surtout, surtout, il évoquait le sergent Alcide qui évoluait dans le sublime à son aise, ctutoyent les anges ». Les années ont passé. Le

compagnonnage de Bardamu ne m's pas quitté. Je le retrouve comme un ami. La fidéilté est une fête même si pariois l'an-goisse nous étreint

LOUIS NUCERA.

# le prêt-à-porter des grands ... et des costauds Chemises, pulls, jeans, pantalons, blousons, costumes, chaussures, etc. 86 av. Ledru-Rollin 75012 PARIS. Tél. 628. 18.24. M° Ledru-Rol/G. de Lyon 79 av. des Ternes 75017 PARIS. Tél. 574.35.13. M° Ternes/Etolle 26 cours Gambetta 69007 LYON, Tel. 861, 13.83.



حكذا من الأصل

ces chera

C e n'est pas un sura que de s'attacher au porter fantomatique.

porte pas de nom.

Pulher a fair le héros
Pulher a fair le héros
Pulher a fair le ma Jack Holmes & Liverne, il lass fascine que l'es le cus auss fascine que l'es le cus fes derant une paire de to l'élement à l'élement poès en face des beros Ch poete en lieu des heros pii que ces aver ques mass m que de .u. la ont pitta verus de secretarion de vitalité piras de secretarion de shalle, plus SEQUE. PLEASE STATE CASE PAR mene in simbile sexuel in the commut. Get instelle its . Recommended in the Commended of the Comm em des éphéres es

Ces ariateurs de foire, quant leur vie dans les messes n'ont exerte curum noment, 6200 ins unineed to reporter est condes darance, parce qu'il ne c prend pas que Laverne et compagnone sont our cures d ante espèce, incombies d'ant ante espèce, incombies d'ant anter ou tout nu moins di anter ou tout nu moins di daigneron: paser un cea sur Es es ellorus deses peres pour sider n'entrainent que des ta

Une promenado

n - s lengterins que le la clas les romans de R Harring de procede au ment de piccie dans. pres : in brin de Vagado quelques papes de Myste m chipure de l'Elpile d' tomne Je vovage d'um t a fautre. Je porasse des podérobées Les personantes surent Lis quittent sens wire pour faire un **petit** <u>dans l'histoire voisine.</u> ' An debut, Le sont unébenium. 🗟 z y compa**rens** nen er vols ils slighte is novent des rel**ations** 

Enut Samsun travelle preview Une Sale in the part Glang ere a ed dam ente foret dans laquali in les cent pas depuis l ma Il a fait le muit des a Knut Elmaun l'Arait i Es auflie son rinten Es effait is thus, time nes be mas cares de la Se leza, et au Leu de **descer** à Simiune pour faute said å Маск. 🤌 перосталь. 🗗 alle remire matte a Art k sono qui etait **emcha** du reste, d'avoir un not auditeur à qui raconter

Au fil des années, l'oet do Norresser sess comen en labymathe Benon: Kam Hamsun a fact post arec sa peut sacoche frap

Pourquoi air

ES personnages tomer ques ou dramatiques, cr tures de fiction, sont vi le sont rivants. Ils vivent d lotre tète et dans notre il nite, au même rang que amis que no relations les t proches Certains nous sont ther que nous en som anoureux Albi de Natacha de prince André, de Fabrice Lucien Leuwen, de Berér e de Violaire Dans la passi nous identifions & nous nous reportons à leurs e timents pour exprimer.

Pourquo: les almons-nous. personnages si riches, si fo al troubante 3: mysterie aussi? Parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils ressemblent parce qu e die non secons d'être ? Pa the nous sommes avec eux sympathie, en accord? Oul, s donte Et pourtant

On ne peut denier à la c desse de Guermaniès la dign de personnage. C'en est un, as lement. Un personnage ni coeur, ni vie secri but d'elle n'est qu'apparer à phitôi, tout d'elle appar s ce qui apparait, rien. N omnaissons ses tollettes, sa. The son nez en bec doise se yeux bleus, d'un bleu-pièrre précieuse, mais si parmettes couperosées roug ent parfois, c'est de fr pans d'émotion.

be n'a ni sentiments A-t-elle seniement teprile les traits qui font legal de son cercle e Conno and dernière d'Oriane

# Le reporter de Faulkner

e n'est pas un paradoxe que de s'attacher au reporter fantomatique qui n'a même pas de nom, dont Faulkner a fait le héros de Pylone Face du trio maudit Pylòne. Face au trio maudit d'aviateurs, Roger Shumann, Jack Holmes et Laverne, il est auss fasciné que l'est le mécano Jiggs devant une paire de bottes. C'est l'éternelle attitude du poète en face des beros. Car ce sont vraiment des heros pour les que aus l'avantiriers mine bles lui que ces aventuriers minables. Vétus de cuir ils ont plus de vitalité, plus de séduction diony-siaque, plus d'intensité sexuelle — leur avion étant déjà par luimême un symbole sexuel — que le commun des mortels. Ils sont d'autant plus fascinants qu'ils sont des éphémères.

Ces avieteurs de foire, risquant leur vie dans les kermesses, n'ont existe qu'un bref moment, dans les années 30. Le reporter sest condamné d'avance, parce qu'il ne comprend pas que Laverne et ses compagnons sont des êtres d'une autre espèce, incapables d'amour. Lui eroit qu'il' peut s'en faire aimer ou tout an moins qu'ils daigneront poser un œil sur lui. Et ses efforts désesperés pour les aider n'entraînent que des catas-

trophes. Faulkner a expliqué lui-même à une femme, la leçon de cet énigmatique personnage :

e La plupart d'entre nous ratent le coche. Nous demeurons muets, incapables de communiquer nos sentiments, ou bien notre choix (si l'on peut parler de choix) se porte sur la mauvaise personne, qui se révèle indigne de nous, ou bien trop grande, trop forte pour nous, en tout cas en dehors de notre catégorie, a

Le reporter se -heurte ainsi au problème de la grâce, de l'amour impossible, du malentendu. La ténébreuse malédiction faulknérienne le rapproche de facon imprévue de l'absurde et de la dérision chers au roman flaubertien.

Ce personnage squelettique, qui fixte dans ses nabits, est lourd aussi de toutes les confidences secrètes que son créateur. William Faulkner, nous lasse deviner à travers lui - ses roports avec l'alcool, l'aviation, sa sensualité, — et c'est une leçon sur le jeu de la pudeur et des aveux que peut méditer

ROGER GRENIER

# Un double impossible

VEZ-VOUS oublié Michel A Vigaud? Il mourut le 31 mai 1940, sous le feu ennemi, dans un champ de betteraves de la Somme, sur la poi-trine d'un blessé à qui il avait porté secours. Il est mort en heros des armes, priant le camarade de combat qu'il inondait de son sang d'excuser, en quelque sorte, son manque de retenue. Il succombe en héros littéraire et symbolique dans les bras d'un

Michel Vigand est le héros romantique du Cheval blanc, publié en 1943 chez Denoël, et dans lequel Elsa Triolet a peint l'errance de ce chevalier sans cause parmi la faune cosmopolite et insouciante de l'entre-deuxguerres.

Michel, très tôt orphelin d'un père légendaire et d'une mère cantatrice qui, d'une ville à la mode à l'autre, égarait son amour défunt dans les labyrinthes de la drogue, est son propre maître des l'enfance. Il connaît la langue d'un pays

en trois mois. Le place-t-on devant un piano qu'il en tire d'harmonieux accords. D'instinct, il chante comme un crooner. Il est beau, séduisant, avec cette distance réveuse qui attire les femmes. A dix-sept ans, il se fait monde A vingt ans il pourrait être une étoile du cinématographe s'il n'avait ce goût des départs impromptus.

Jamais ne l'effraie le lende main. Les magnats veulent en-richir ce jeune homme désin-téressé; les autres lui offrent vivre et le couvert. Il ignore les classes et les fumées d'usine. Qu'il trafique on qu'il serve dans une auberge, son élégance « naturelle » transcende condition. condition. Il ne peut s'éprendre que, foi-

lement, d'une femme fatale... Tont lui réussit, ou presqu bien que sa conscience sociale avoisine le zéro absolu.

Ne soyons pas dupes: Michel Vigaud me séduit parce que, à tort ou à raison, je retrouve dans ce personnage romanesque et aérien mon impossible double en négatif - ou positif. Bien que je sache depuis des siècles que les chevaliers et leurs coursiers ont fondu dans la nuit, il me plaft - le temps d'un livre d'enfourcher un cheval blanc et de bondir beliement au-dessus de la glèbe, vers la lumière.

BERNARD ALLIOT.



Il y a longtemps que je ne lis plus les romans de Knut Hamsun. Je procède autrement. Je picore dans ses livres : un brin de Vagabonds, quelques pages de Mystères, un chapture de l'Etofie d'automne. Je voyage d'un récit a l'autre. Je pousse des portes dérobées. Les personnages me suivent. Ils quittent leur histoire pour faire un petit tour dans l'histoire voisine.

Au début, ils sont un peu éberlués, ils n'y comprennent rien et puis ils s'habituent, ils novent des relations que Knut Hamsun n'avait pas prevues. Une fois, in lieute-nant Glanh en a eu desez de . cette forêt dans laquelle il fait les cent pas depuis cent ans. Il a fait le mar du livre où Knut Hamsun l'avait logé. Il a sifflé son chien Esope, c'était la nuit, une des belles nuits claires de la Saintà Siribund pour faire sa cour a Mack, le negociant, il est allé rendre visite à Arthur commaissait pas. J'assiste à le marin qui était enchanté, du reste, d'avoir un nouvel auditeur à qui raconter ses

Au fil des années, l'œuvre du Norvégien s'est constituée en labyrinthe Benoni, que Knut Hamsun a fast postier, avec sa belle sacoche frappée

aux armes du roi de Nor vège, me donne un coup de main. Comme il est fou, il se trompe toujours d'adresse. Il distribue les lettres d'amour à des dames qui n'en re-viennent pas. Des passions naissent, des fiancailles on des ruptures. Il y a des bonheurs et des calamités. Les destins s'embrouillen; les uns dans les antres. On croirait des marionnettes dont tous les fils se sont emmêlés, et si je tire sur l'un des fils, je ne sais jamais ce qui va arriver, si Glatih va jeter dans is mer le soulier de bal de Mile Edwards ou bien s'il ne vas pas custe se rendre à Cogenhague pour donner un bout de pain an pauvre he-ros de la Faim.

L'œuvre de Knut Hamsun s'est évaporée. Une autre l'a remplacée infinie, inextricable, un peu sorcière. Je suis voyage a mon pas. Je lis des ... intrigues que l'auteur ne des coups de foudre entre des inconnus, à des morts prematurés, à des crimes et à des mariages, des bébés naissent. Et comme tout ce petit mon-de, toujours, ressuscite, je me demande parfois si Knut Hamsun est vraiment mort. GILLES LAPOUGE.

# Pourquoi aimons-nous Oriane? me mettait à l'abri. sont fort peu spirituels. Aime-t-elle son mari ? A-t-elle jamais

ES personnages romanesques ou dramatiques, créa-tures de fiction, sont vrais Ils sont vivants: Ils vivent dans notre tête et dans notre intimité, an même rang que 110s amis, que nos relations les plus proches. Certains nous sont si chers que nous en sommes amoureux. Ainsi de Natacha et du prince André, de Fabrice et de Lucien Leuwen, de Bérénice et de Violaine. Dans la passion, nous nous identifions a cux, nous nous reportons à leurs sentiments pour exprimer les

Pourquoi les almons-nous, ces personnages si riches, si forts, si troublants, si mysterieux aussi? Parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils ressemblent à ce que nous révons d'être ? Parce que nous sommes avec eux en sympathie, en accord? Oui, sans doute. Et pourtant...

On ne peut démier à la du-chesse de Guermantes la dignité de personnage. C'en est un, assurément. Un personnage sans âme, ni cœur, ni vie secrète. Tout d'elle n'est qu'apparence, ou pintôt, tout d'elle apparait. Sous ce qui apparaît, rien. Nous connaissons ses teilettes, sa démarche, son nez en bec doiseau, ses yeux bleus, d'un bleu de pierre précieuse, mais si ses. pommettes couperosées rougissent parfois, c'est de froid, jamais d'émotion.

Elle na ni sentiments ni pensées. A-t-elle senlement de l'esprit ? Les traits qui font le le regal de son cercle « Connais-sez-vous la dernière d'Oriane? »

aimé quelqu'un ? On ne lui voit d'attachement pour personne, de goût pour rien. Elle va à l'Opéra, on ne sait si elle y trouve du plaisir. Elle possède des toiles d'Elstir ; les regarde-t-elle ? Elle n'a pas d'amis. Elle ne nous inspire pas d'amitié. Quand elle prive de congé son jeune valet de pied, justement le jour où il a rendez-vous avec sa bonne amie, quand elle peine Swann en refusant de recevoir sa femme, parce que c'est une ancienne demi-mondaine, Oriane nous est même antipathique.

Chez Oriane, aucun geste n'est spontané, aucun n'est dicte par l'amitié, par l'émotion. Tout est commandé par l'étiquette. Elle représente sa société, où le potin tient lieu de conversation, sa classe, son monde exclusif et vide. Aucum monologue, aucume réverie, aucune méditation, ne révèle son être intime. Elle est pure représentation.

Pourtant, cette personne d'apparence, de qui on sait tout parce qu'il n'y a rien a en savoir. nous attache. Peut-être parce qu'elle est vraie dans sa vanité. Mais que quelqu'un d'aussi peu intéressant, d'aussi peu sensible. nous devienne proche reste in-compréhensible.

Et quoi, dira-t-on, ne volt-on pas des hommes intelligents tomber amoureux d'une sotte, des femmes remarquables s'enticher d'un fat? N'est-ce pas tout aussi incompréhensible ?

CHARLOTTE DELBO.

# Les filles du Dr March

'AVAIS huit ans quand les quatre filles du Dr March ont fait irruption dans ma « famille ». Elles étaient plus que mes sœurs, elles étalent moi N'avais-je pas le goût du luxe et la peau blanche comme Meg? La passion des livres et les gestes brusques, comme Jo? La timidité de Beth et son amour des chats? La vocation de peintre, la coquetterie et l'égoïsme d'Amy? ce qui me frappait, c'était de voir à quel point les péchés capitaux faisaient blen dans les livres, bien mieux que les tirades moralisantes de Mme March, inspirées par le Voyage du pèlerin (1).

Ce qui me frappe aujourd'hui je viens de reprendre ma vieille édition décousue, Fernand Hazan 1947, -- c'est l'importance des pantoufles. Quand on aime quelqu'un on lui offre des pantoufles. Jo, pour Noël, remplace la vieille paire usée de sa mère par une paire toute neuve. Beth, lorsqu'elle veut exprimer sa vieux monsieur qui lui permet de jouer sur son piano, lui confectionne une paire de pan-toufles violettes « brodées de pensees plus claires ». Chaque soir, on fait tiédir les pantoufle de Mme March près de la cheminée. J'extrais ce gros plan sur les pantoufles et tout ce qu'elles évoquent de confort, de chaleur, de coin du feu, pour dire à quel point je suis sensible à l'atmosphère autant qu'aux caractères de ce roman. Si les quatre sœurs March m'ont toujours paru aussi indissociables, c'est sans doute à cause de ce qu'elles ont su tisser entre elles de chaleur organique, qui m'enveloppait moi aussi et

Ce poème de Bunyan décrit sous une forme aliégorique les di-verses épreuves du chrêtien avant son arrivée au paradis.

(Publicate) Que vous soyez le porte-parole dequelqu'un ou devous-même:

**GYMNASTIQUE VERBALE** Improvisation Argumentation Elocution Expressivité Yanic-DAL - (20) 34,97.65





Le roman se déroule entre deux Noëls, mais l'hiver y pes quatre fois plus lourd que les autres salsons. C'est un hiver de guerre. Les étangs gèlent, on balaie la neige, on va rendre visite aux pauvres qui meurent de froid dans leurs greniers et l'on attend le retour du Dr March, aumónier aux armées. Contre tout cela, la famille March - six femmes en comptant la mère et Annah, la servante - se bat et triomphe : la maladie s'éloigne, le père revient, Meg va se marier et... Mais se marie-t-elle vraiment et a-t-elle eu beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées? Je me pose encore la question.

Jai souvent rêve sur cette petite phrase prometieuse qui terminalt le livre : « Si Meg, Jo Beth et Amy sont devenues vos amies, vous les retrouverez avec joie dans la nouvelle histoire des sœurs March, publiée dans cette même collection » Je ne les ai jamais retrouvées, et parplus beau Noël serait cela: la suite des quatre sœurs March. Et une paire de pantoufles.

JACQUELINE DEMORNEX.

# Important Editeur Parisien

\* LE MONDE — Vendredi 23 octobre 1981 — Page 19

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de romans, poésie essai théarte. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision. Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universeile

4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixees par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

la pensé universelle

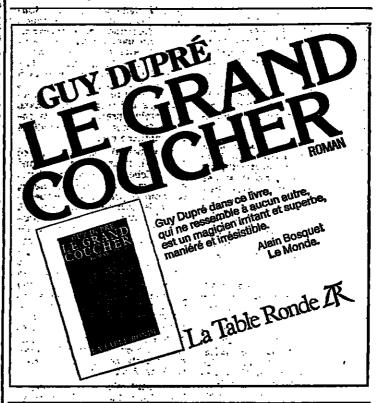



"Le livre entraîne dans son mystère. On le suit dans son suspense."

Jacqueline Piatier/ Le Monde

**Gallimard** 

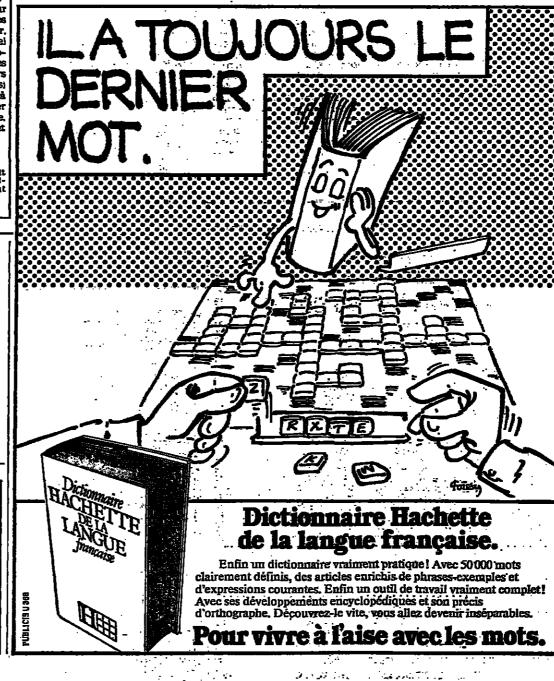



res littéraire

 $= t_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}}}}}$ 

1. The 1.

# JEUNES YOCATIONS artistiques, littéraires et scientifiques

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 14 bis, rue Mouton-Davernet - 75014 Paris Tél.: 540-95-61

ACTIVITÉS D'APPROFONDISSEMENT ET D'ENRICHISSEMENT POUR LES ENFANTS PARTICULIÈREMENT CURIEUX ET RAPIDES **DE 5 A 14 ANS** 

LE MERCREDI ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI

ie, biologie, chimie, dessin, informatique, géographie, tique, menuiserio, mimo, musique, physique, poésie, sculpture, théâtre

# niveau BAC (ou plus) devenez PROGRAMMEURS~ **ANALYSTES** en 360 heures

Savez-vous que d'ici 1985, il faudra en France 65 000 informaticiens nouveaux? Vous pouvez devenir programmeurs-analystes par une formation intensive à plein temps dont mi-temps sur terminaux connectés à un ordinateur Hewlett-Packard 3 000. TEST D'APTITUDE PRELIMINAIRE

# du groupe Scric

Possibilité d'application de la Loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue. Renseignements et inscriptions: tél. 562-43-20, Institut SERIC, Etablissement Privé d'Enseignement continu. 32 rue de Penthièvre 75008 PARIS.



DES RÉPONSES AUX QUESTIONS

QUE VOUS VOUS POSEZ 

**L'EDUCATION** 

La publication de référence

**VOUS PROPOSE DE VOUS ABONNER VOUS NE PAIEREZ QUE 90 F, 1 AN FRANCE** POUR ONZE NUMÉROS AU LIEU DE 99 F

Le Monde DE **L'EDUCATION** 

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

OUI je m'abonne au Monde de l'Education et vous joins la somme de 90 F (étranger 129 F). NOM ..... PRÉNOM .... ADRESSE ..... CODE POSTAL ...... VILLE .....

Envoyez votre règlement à : LE MONDE, Promotion Abonnements, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS Cedex

# Un an pour définir le changement

présidentielles a apporté des satisfactions à beaucoup d'universitaires, et l'été qui a snivi a été pour eux le premier «sans mauvais coups» depuis longtemps. Les révi-sions d'habilitations ont fait peu de mécontents et, excepté quelques secteurs comme la philosophie à Caen, ou la sociologie à Amiens, les pro-testations ont été faibles. L'automne a débuté par la suppression, sans grande passion, des modifications in-troduites dans la loi d'orien-tation de 1968.

ENTEMENT, en faisant preuve d'une prudence extrême pour tout ce qui se rapporte sux problèmes univer-sitaires, le nouveau ministre de l'éducation nationale a quand même satisfait quelques reven-dications des enseignants. Des engagement: ont été pris envers des personnels non titulaires (prolongation du contrat de certains assistants, promesse de titularisation de vacataires). Les deux vagues successives d'habilitations accordées cet été ont permis de remédier à des carences dues aux suppressions de

L'été ne s'est pas trop mal passé pour les universitaires. Ils ont été moins malmenés que les eu à subir. sans s'y attendre, les « mauvais coups » de Mme Alice Saunier-Selté. De retour de leurs colloques de septembre, généralement réunis dans des pays éloignés, les enseignants ont pu constater que M. Alain Savary avait procédé à l'abrogation de la loi Sauvage sur la composition des conseils d'université et l'élection des presidents.

Le texte voté par l'Assemblée nationale supprime le pouvoir prééminent accordé aux seuls professeurs de rang magistral, qui ne représentent que 30 % du corps enseignant. Les conseils

Le résultat des élections d'unité d'enseignement et de recherche (U.E.R.) et d'université vont donc être à nouveau régis par la loi d'orientation.

Le temps des savants pourcentages institué par le sénateur Jean Sauvage, avec l'aide — si-non l'inspiration — de Mme Saunier-Seīté, est donc révolu. Les enseignants, quel que soit leur grade universitaire, vont à nouveau etre appelés à participer à la vie des établissements. Dans ces petits parlements que sont les

participation des étudiants aux élections universitaires ? Réponse dans quelques mois. Déjà, on sait que les deux organisations syndicales se réclamant de l'UNEF ont décidé de présenter des candidate à ces élections. Pour l'UNEF ex-Renouveau, proche du parti communiste. ce n'est pas une surprise, puisque ce syndicat a toujours appelé les étudiants à sièger dans les conseils, quelle qu'en soit la composition. En ce qui concerne l'UNEF-indépen-



conseils d'université, ils vont sans doute retrouver des étudiants en plus grand nombre puisque l'Assemblée nationale a suivi la proposition de M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale. de supprimer le quorum, mesure qui permettait de diminuer le nombre de sièges accordés aux étudiants en fonction du nombre de vo-

Cette décision, présentée comme ayant un « caractère expérimental a par le ministre, pro-voquera-t-elle une plus grande

dante et démocratique, animée par des trotskistes et des socialistes, la décision est nouvelle et résulte d'une volonté de modifier la loi d'orientation (on lira cidessous le point de vue de ces

M. Savary a d'ailleurs donné en partie satisfaction à cette organisation en déclarant à l'Assemblée nationale que « le gouvernement définirait l'an prochain une nouvelle politique universitaire ». Un article — le 6 ter — du projet de loi prévoit

qu'un rapport sera déposé avant le 1º octobre 1982 auprès des Assemblées « sur la situation des enseignements supérieurs à la sutte de la loi du 12 novembre 1968 et de ses modifications 3. Un an, ou plutôt une année universitaire, le délai est court, les étudiants et les enseignants le savent par expérience. Si le lent véritablement repenser l'enseignement supérieur en France, ils devront aller très vite et commencer tot. Ils ont dejà pu constater combien l'administra-tion était capable d'inertie et ils sont conscients des résistances au changement, d'enseignants assez satisfaits, quoi qu'ils en

disent, de leur situation Et pourtant, les problèmes existent, qu'ils se situent au niveau des inscriptions d'éta-diants dont on constate la chute importante, ou en ce qui con... cerne les départs nombreux en cours de cursus.

Examiner l'image qu'ont les jeunes de l'Université serait peut-être utile et saintsire, même si cela provoque quelques

Les enseignants, dont beau-coup participent actuellement aux divers colloques sur la recherche, doivent, eux aussi, reflechir à leur rôle, s'interroger sur l'importance qu'ils accordent à leurs cours dans leur emploi du temps. Les syndicats enseignants, qui, jusqu'à présent, par-ticipent plus à des discussions avec le ministère qu'à de véritables négociations, peuvent, au-delà des problèmes corporatifs, proposer des réformes

En cette rentrée, à part les protégés de Mme Saunier-Sétié, qui crient au scandale et à la chasse aux sorcières depuis leur éviction des antichambres du pouvoir, le milieu universitaire semble calme. Le gouvernement ne doit pas se satisfaire de cette fausse tranquillité. L'immobilisme dans l'enseignement supérieur n'est pas un signe de bonne

# LE POINT DE VUE DE DEUX SYNDICATS ÉTUDIANTS

# Citoyens à part entière

par DIDIER SEBAN (\*)

universitaire, c'est la conquête par les étudiants du droit de compter pour un à la fac. L'abrogation de la loi Sauvage et celle du quorum sont la conséquence des luttes importantes menées dans les universités depuis

On a parlé à cet égard de rèveil étudiant ; en bien oui, les étudiants de 1981 ont des aspirations nouvelles. Touchés par la crise, inquiets pour leur avenir professionnel, leur statut a été profondément mis en dans une Université marquée par la multiolication des échecs et par l'aggravation récente de la sélection

Dans le même temps, ils sont devenus citoyens depuis l'instauration de la majorité à dix-huit ans, ils participent à la vie politique du pays, loin d'être coupés de la réalité sociale, ils en sont partie prenante, attachés à leurs études, ils aspirent à acquérir une bonne formation et un métier. Méprisés, traités en oins que rien, en citoyens mineurs dans leur vie de jeunes, d'étudiants, par l'ancien gouvernement, les étudiants étaient exclus des choix fondamentaux, Aujourd'hui, pour redon-ner vitalité à l'Université, il faut assurer la pleine citoyenneté aux

A l'image de la place de l'UNEF dans les luttes contre la loi Sauvage et le quorum, nous saurons être tenaces. Pour assurer la participation des étudiants à la vie de l'Université. il faut des moyens, comme le montre l'exemple de la campagne des élections prud'homales. Nous demandons donc au gouvern

PRÉPAREZ SÉRIEUSEMENT

SC-PO

A L'ÉCOLE PRIVÉE

**BLAISE PASCAL** 

PARIS-V

354-09-60

dans les médias et les universités, de financer une campagne électorale pour sortir les élections étudiantes du secret dans lequel on voulait les enfermer.

La rentrée universitaire tout entière est marquée par ce débat sur la transformation de l'Université. Des mesures positives concernant notamment les formations universi-taires, les étudiants étrangers, ont été prises. Elles permettent de voir l'avenir de l'enseignement supérieur en terme de développement et non plus en terme de casse. L'abrogation de la loi Sauvage et

celle du quorum constituent une première étape qui permettra aux udiants de peser dans les choix qui les concernent. Il faut aller vers une refonte globale de la loi de 1968. La rénovation de l'Université doit faire l'objet d'un débat associant l'ensemble des forces sociales. Démocratiser l'Université, ce doit donc être combattre l'échec universitaire et la sélection sociale, reconnaître un véritable statut de l'étudiant ; c'est également placer les universités au cœur de la vie régionale; c'est enfin en faire l'affaire de tous.

(\*) Président de l'UNEF (ex-Ro-nouveau).

# HISTORIENS **GÉOGRAPHES**

DOSSIERS : La vie au village au Moyen Age. R. POSSIER. J. MOUNIER, P. PAGNEY, J. RAFFY. A. SCHULE.

L'enseignement des crimes nazis. G. MENDEL. L'enquête orale en classe. G. JOUTARD, La géographie en Italic. G. VALUSSI. CERONIQUES :

W TENOAROX EXPOSITIONS L. POULET, D. BOSSIGNOL MUSIQUE J.-Ph. GENET, Ph. GUT. - Théâtre.

G. BOQUET. PRIX: 30 F. Chèque libelle
ASSOCIATION des PROFESSEURS
d'HISTOIRE et GEOGRAPHIE
(A.P.H.G.)

151 bis, rue Saint-Jacques edresser & : Historiens - Geographes B.P. 73 - 91001 Evry Cedex

# En terminer avec la loi de 1968

par JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS (\*)

nal officiel publiait le texte de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur promuiguée le jour même par le président de la République, le général de Gaulle. Le 6 septembre 1961, le Journal officiel publiait un texte préconisant la mise en œuvre d'une nouvelle politique universitaire par le gouvernement présidé par Fran-

Entre ces deux dates, treize ans de combat de tous ceux, étudiants, enseignants, personnels qui ont refusé l'état de fait permanent qu'instauralt la loi d'orientation de 1968. Le combat intransigeant de l'UNEF depuis le congrès de Marseille de 1968, qui refusait la loi Faure, n'a pas élé vain.

Chacun constate que la loi d'orientation Faure ne correspond ni aux aspirations des étudiants, ni à la bonne marche des universités, ni à la volonté de changement exprimée le 10 mai. En effet comment régler : - le problème du droit aux

études et du nécessaire caractère national des diplômes; - le problème de l'amploi et de la qualification;

- les nouveaux problèmes posés par la loi sur les régions, en gardant la loi d'orientation qui a introduit de nombreuses réformes inachevées, contradictoires, et qui a conduit l'Université française là où elle en est autourd'hui. On ne peut faire du neut avec

A travers l'utilisation frauduleuse ministres qui se sont succèdé

T E 13 novembre 1968, le Jour- depuis Edgar Faure ont abusé les étudiants et les enselonants qui aspiralent à lever la tutelle bureaucratique et briser la sciérose de l'Université qu'organisait l'Etat depuis des années. Gardant le mot. lis ont transforme son contenu démantelant les universités et instaurant la concurrence des universités à travers une judicieuse politique financière. A l'asciration des universitaires à une autonomie pédagogique, les ministres ont répondu en donnant des crédits ici, en coupant là par un autoritarisme jamais écalé. Il s'acit aujourd'hui de répondre réelles

aux aspirations des universités. Après les récentes décisions de l'Assemblée nationale une hypothèque est levée, et l'UNEF indépendante et démocratique a décidé de se présenter pour conduire le changement à son terme, en terminer avec la loi Faure.

L'UNEF indépendante et démocratique est prête pour cette tâche parce qu'elle n'a jamais participé à l'élaboration des projets Guichard, Soisson, Vedel, de la carte universitaire, de l'expulsion des étudiants étrangers, ou encore de la réforme du second cycle, sans parler de la participation honteu de certains à l'époque de Mª Saunier-Seité et qui disent « adorer » aujourd'hui ce qu'ils ont si souvent combattu hier : le changement Face à treize ans de réformes

anti-étudiantes, le changement à l'Université, c'est l'UNEF indépendante et démocratique qui 59

(\*) Président de l'UNEP indépar-dante et démocratique.

# savez-vous bien lire? Lorsque vous lisez,

Sentez-vous une vibration des cordes vocales?

 Décelez-vous un mouvement incontrôlé des lévres? Prononcez-vous mentalement les mots?

Effectuez-vous de fréquents retours en arrière?

 Sacralisez-vous tout document, ou fait même qu'il soit imprimé? si vous répondez par oui à une ou plusieurs de ces questions nos stages de lecture rapide et efficace vous intéressent que vous soyez simple particulier, responsable de formation ou cadre d'entreprise ...

gratuite

Contactez-nous! G.E.I.C.A. FORMATION 40, rue d'Argout - 75002 Paris

296-41-12 +

المكذا من الأصل

EN ENTRE

¿Je souha dis Desire e 13 fuillet M. Gar. Dameson assun direction and encounter

suprieur Par décision enprise ministres, remplate to poste M. ques B - Cet unes tons the margins are seen against the margins are majorate-rind dress margins for our tout per Paris, de tier minte bei des nuicet profession de sciences siques ar ten presiden l'université Louis-Pasieu Supergrand Vi Ontisson plique si l'entretien Months and the comme gounds, religibiliter Te gremen: engérieur que

per Element du cours ಾ−ಾಗ**ಿದೇ ದೇ** ...... ±:৫১৫≅ং 5.000 4.4.7.632 and versities and year De ph ್ಷಣ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ e generalisate à

L'ÉVOLUTIO Qu'est-ce qui fe 1075 mm es inserts 415 256 **300** A service ies un

genetia. . . . . . . . . a'erad ಾಗಿ ಮಾಗಿ Per26.57 1 45.7 gupomett. Company to another ু পাল ভিঙ্গ **ট্ৰেটাটো** B.7.2 1.71 ... mada**ace** 000 TO 5 92 Attacks for a recognitions with 1. 1. C (L martin and and Do netter miche tatal d a care de 5 % inna des ar

Norte da 17 e Parte ... couldnes comm ಾನಗಳುಕ ಜೆ**ಲಾ ಟ** ್ ೫.೫.**.ಪ.ರ್ನ**ಿ ាំងនេះព**ាក្រ ភ** A Vi - III insuffes 📶 GENERAL DESIGNATION WILLIAMS TTESEON. Spran - more 1979, est in lie a cette ép ili studiante étal : ම වර පො**ර** 

... + chiffre est

. ೨೨ ವಿಶಮಾರ್ದೇ ಕ

<u> 33</u>4 •

Gu v

€್ಟ್ ಕ್

Unit Sec

3....

Silve to the

ieu -

du :

0E $_{\mathrm{CC}}$ 

dire to

longa :-

es 1976

 $I^{\alpha_{1\beta_{1}\ldots \alpha_{2\alpha}}}$ 

711

nom-

Shanta

O∈ pi...  $q_{P^{(\frac{n}{2},\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{2};\frac{n}{$ 

n en⊸elle plus .. . none des . is about 1755 1979 - 19**3**0 em i comation Tiement du El l'un consi : Lanctionne Cossonnelle, 📑 🖰 tota) The des ins .::: 846 632 in tar rappe Une baisse en 1981, **e** de an compt

non eau mini Fostes d'e Nema : covenant les « Professor \_\_\_\_ DPIONES DE LANGI

Pour le ::- professionn allemand, its al tream d'etnués de qualification de la constant de l e échange conomicae

Ethanies (complete du complete du complete du complete de l'interprét de l'interp

Attails inconseura, technic iter, représentants compts de cette opportunité sur la américe de la trainité sur la américe de débutches de la langue de la paris-levalois. 161: 276-261.

Ange

**海本記** 

The second

**新新**工业(1)

g m<del>igra</del>n, san

Company of

A PARTY TO

Section Contracts

· 1421.

general and a second

gir Jane

agista at in

^ ≱4, - \*

gager trade of the

. इस्टिंग में साम

om order gazan dimensi gazan dimensi di selatan di

The state of the s

Block Wildows

9- L

de :

# « Je souhaite que l'on puisse accentuer le caractère distinctif de chaque établissement »

Depuis le 15 fuillet 1981, M. Guy Ourisson assume la direction des enseignements supérieurs. Par décision du conseil des ministres, il a remplacé à ce poste M. Jac-ques Béguin. Cet universitaire de cinquante-cinq ans dirige depuis quelques mois tous les services regroupés rue Dutot, à Paris, de l'ancien ministère des universités. Professeur de sciences physiques, ancien président de l'université Louis-Pasteur de Strasbourg, M. Ourisson explique dans l'entretien qu'il nous a accordé comment il souhaite réhabiliter l'enseignement supérieur quelque peu malmené au cours des dernières années.

«En cette période de rentrès, beaucoup de présidents d'université s'inquiètent de la faiblesse des moyens financiers dont As disposent...

—Il est vrai que, depuis de nombreuses années, les crédits affectés aux établissements par le ministère des universités augmentaient assez peu. De plus, la maintenance et l'entretien des locaux n'étaient que faiblement assurés ; ce qui conduisait à une dégradation du patrimoine. Le

A ne sont pas account dans toutes les univer-

sités, il est difficile de dire

precisément combien d'étudiants

vont prendre cette année la

direction des établissements

d'enseignement supérieur. Mais

l'analyse des effectifs antérieurs

permet de prévoir les évolutions.

plutôt à la stabilité dans les

universités, les centres univer-

sitaires et les instituts universi-

taires de technologie (LU.T.)

pris globalement. De cette date

à 1980, le nombre total d'étu-

diants a augmenté de 6 % (soit,

en moyenne, de 1,5 % par an),

alors qu'au cours des années

1970-1975 il avait progressé de 22,5 % (le Monde du 17 octo-

D'après les chiffres communi-

qués par le service des études

informatiques et statistiques du

ministère de l'éducation natio-

nale, on constate qu'il y avait

853 532 étudiants inscrits en dé-

cembre 1980 dans les universités

et LU.T. La progression, par rapport à décembre 1979, est fai-

ble, 0,4 %, puisque à cette époque

la population étudiante était de

Un peu plus de 3 000 étudiants en plus par an, le chiffre est dé-

risoire rapporté au nombre d'ins-

crits. Et encore cette légère aug-

mentation n'en est-elle plus une si l'on retire du nombre des étu-

diants les 6900 élèves institu-

teurs inscrits en 1979-1980 en pre-

mière année de formation du

DEUG « enseignement du pre-mier degré ». Si l'on considère

que ce diplôme sanctionne une

formation professionnelle, on

peut les soustraire du total des

étudiants. Le chiffre des inscrits en 1980 devient alors 846 632, soit

une diminution par rapport à

1979 de 0,5 %. Une baisse qui

pourrait continuer en 1981, et qui devrait être prise en compte au

moment où le nouveau ministère

de l'éducation nationale décide

d'augmenter de façon importante le nombre des postes d'ensei-

Même en reprenant les chif-

Depuis 1975, la tendance est

L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Qu'est-ce qui fait fuir les étudiants?

LORS que les inscriptions fres du service des statistiques

budget du ministère de l'éducation de 1982, s'il est voté tel qu'il se présente actuellement, devrait marquer la fin d'une période de stagnation des

» Ce budget ne doit pas seulement être une bouffée d'oxygène, il faut qu'il corresponde à la première année d'un plan dont la crédibilité est liée à la rénssite de son application immédiate.

- Vous avez écrit dans une récente circulaire aux présidents : « Il nous suffit » de favoriser ce que nous » savons être le meilleur, et » chercher à éliminer nousn mêmes ce que nous savons » être des abus. » Est-ce

cela la nouvelle politique? C'est un des éléments, parmi bien d'autres : laisser les universitaires prendre complètement leurs responsabilités.

» Comme vous le savez, au cours des dernières années, on a assisté à un véritable dénigrement de l'enseignement supérieur. Mais ces attaques étaient parfois fondées de façon réelle sur des points particuliers. Et si l'on vent éviter cela, il faut avoir le courage de ne pas se cacher l'existence de faiblesses s'efforcer d'y remédier. Ce qui

et donc en comptant les futurs

instituteurs, les comparaisons

provoquent des surprises. En rap-

prochant les premières inscrip-tions en première année de pre-

mier cycle, on constate qu'elle

augmentent de 83 unités (158 056

en 1980 contre 157 973 en 1979).

Chiffre qui se suffit à lui-même

pour montrer le peu d'attrait <u>que</u> présente l'enseignement supé-

La baisse des premières ins-

criptions est surtout sensible dans

la région parisienne puisqu'elle atteint — 5,2 %. Un pourcentage

à rapprocher de la sélection, ou-

verte ou déguisée, instituée dans

En deuxième cycle, la progres-

sion est de 5019 étudiants et,

possible que les suppressions d'habilitations à délivrer des

diplômes de deuxième et troi-

Mme Alice Sannier-Selté, ancien

ministre des universités, au cours

de l'été 1980, aient empêché une

progression plus importante des

sensible dans 28 universités (sur

variations par rapport à 1979 sont faibles. Le drott, les lettres

et les sciences sont stables on

en légère baisse. Les diminu-tions les plus importantes s'ob-servent en médecine et en édu-

cation physique et sportive. En revanche, les LU.T. attirent tou-

jours davantage de jeunes (+ 2,8 %). Les filières nou-

velles : mathématiques appli-

quées aux sciences sociales

(MASS) et administration éco-

nomique et sociale (AES), conti-

nuent à progresser, tout en n'accueillant qu'un nombre res-

treint d'étudiants (20 072 en

(1) Chiffre différent de celui fourni par le même service l'an dernier. On constate, en effet, qu'à la même date, 13 décembre 1979, il est passé de 852 287, dans une étude publiée en 1980, à 850 400 dans une autre étude parue en 1981. En un an, 1 887 étudiants en sciences ont disparu.

La diminution des effectifs est

Au niveau des disciplines, les

sième cycle effectuées

inscriptions.

70 établissements).

en troisième cycle, de 544. Il est

des établissements parisiens.

rieur pour des bacheliers.

signifie que les établissements une epetite pyramidation», et eux-mêmes fassent leur auto-critique, leur analyse. Ils peuvent s'interroger, par exe sur certains enseignements et se demander à quoi ils servent réellement. Ils doivent chercher à savoir pourquoi les étudiants sont de plus en plus nombreux ou, au contraire, de moins en moins nombreux dans certaines disciplines. Et surtout veiller à que la seule justification d'un cours ne soit jamais qu'il permette à un enseignant, qui n'a pas envie de changer, de

remolir ses quelques heures de service, mais que ce cours soft utile aux étudiants. Allez-vous poursuivre la politique d'aide directe (bourses) et indirectes (subventions aux restaurants universilaires, cités...) aux étudiants?

- J'ai souhaité que les organisations syndicales étudiantes menent une réflexion sur cette question et nous aident par leurs propositions. Car il me semble actuellement scandaleux qu'un étudiant, qui représente une force vive, soit obligé d'effectuer de petits travaux à côté de ses cours pour subvenir à ses besoins essentiels, ou bien soit contraint d'arrêter trop tôt ses études. C'est un gaspillage. D'un autre côté, il est aussi intolérable de voir des gens s'inscrire à l'université uniquement pour bénéfi-

» Mon sentiment personnel est que la mesure sociale la plus efficace serait d'augmenter le nombre, et surtout le taux, des bourses, ainsi que de revoir le système d'attribution.

cier d'avantages matériels.

— Aux enseignants, vent critiques envers le précédent ministère, que proposez-vous ?

- En ce qui concerne les enseignants, mais aussi les nonenseignants (personnels administratifa, techniques et de services), l'absence de recrutement pendant des années a entraîné une situation très critique. La durée d'activité d'un enseignant est d'environ vingt-cinq à trente ans, par conséquent, pour qu'il y ait chaque année à peu près le même renouvellement, pour obtenir une répartition démographique harmonieuse, il faut procéder à un recrutement de l'ordre de 2,5 % à 3 %. Or la courbe actuelle de l'âge des personnels fait qu'il n'y a presque pas de départs à la retraite (moins deux cents sur plus de quarante mille) tout au plus 0,5 %. Il est donc nécessaire, sans attendre une augmentation des départs, qui interviendra dans quelques années, de créer des emplois.

- Comment répartirezvous ces nouveaux postes ? - D'abord nous respecterons

donc nous nous efforcerons de créer des emplois de titulaires à différents niveaux. Car il est nécessaire de débloquer un certain nombre de carrières. Pour ce qui est de la répartition de ces créations d'emplois, nous disposons des demandes que les universités ont faites, en sechant qu'il existe une autocensure et que ces demandes ne correspondent pas forcement à la réalité des bésoins des léta-

— Les mêmes javeurs pour toutes les universités, est-ce que cela signifie une espèce d'égalité entre tous les éta-

 Dans le droit à l'attribution des nouveaux moyens, certes, mais en fonction de normes très précises. Cela posé, l'idée d'unirsités toutes égales est mexacte On ne peut parler d'universités concurrentielles, pulsane ce terme est devenu tabou, mais îl n'empêche que, personnellement, je souhaite que l'on puisse accentuer le caractère distinctif personnalisé, de chaque établis-

— Précisément la création du ministère de la recherche et l'importance de ses prérogatives ont amenė quelques inquiétudes chez les ensei-

- La situation antérieure au 10 mai était apparemment bonne puisque le C.N.R.S. et les universités dépendaient du même ministère. Mais la coordination ne se faisait réellement que par des contacts personnels, par des bonnes relations existant entre des chercheurs, et ce n'est que dans les tout derniers temps qu'il y avait en une présence de la mission de la recherche dans les comités sectoriels du C.N.R.S. La situation n'était pas du tout idéale

» Ma philosophie, et je crois qu'elle est partagée par le minis-tère de la recherche, est de considérer qu'il est maintenant devenu nécessaire que fonctionne une coordination efficace, Il faut donc suggérer aux universités de s'entendre avec le C.N.R.S. pour conclure des conventions d'échange d'informations et, en même temps, de reconnaître aux chercheurs présents dans l'université, un statut comparable aux enseignants. Réciproquement les universitaires travaillant dans les laboratoires du C.N.R.S. doivent bénéficier des mêmes droits explicites que les chercheurs. » Vollà ce que, nous, nous pouvons faire. Je crois que para-

doxalement la séparation entre

les deux ministères peut être

génératrice de rapprochement »

 Propos recueillis par SERGE BOLLOCH.

# ESM

### **ECOLE** SPECIALE MILITAIRE **DE SAINT-CYR** (56210) COETQUIDAN

Formation des officiers (recrutement direct) de l'armée de terre. Admission sur concours en mai: 3 Concours: Sciences, Lettres, Sciences Economiques.

Préparation: Classes M, P, Technologie TA (Sciences), Lettres Sup (Lettres), Ecoles Sup de Commerce, 1<sup>et</sup> cycle des facultés, AES, MASS (Sciences economiques).

– Se renseigner sur nouveaux concours ouverts aux jeune geus reçus à Ecole d'Ingénieurs ou titulaires d'un diplôme 2º cycle universitaire --

Renseignements: Commandement des ecoles de l'armée de terre, 37, boulevard de Port-Royal Tel.: 555.95.20 - Poste 43008 75998 PARIS ARMEES

# (Publicité)

# DIPLOMES DE LANGUES

pour la vie professionnelle

Tons eeux qui ont étudié une langue (anglais, allemand, italien, espagnol, russe, grac) quel que soit leur âge ou leur niveau d'études, ont intérêt à compléter leur qualification par une formation en langues, éécisive dans la vie professionnelle. Cette formation peut être confirmée par un des diplômes suivants :

— Chambres de Commerce Etrangères, compléments indispensables pour tous les emplois du commerce et des échanges économiques;

— B.T.S. Traducteur Commercial, attestant une formation de spécialiste de la traduction et de Pinformation, édition, carrière de l'information, édition, carrière de l'information, édition, carrière de l'information, édition, tourisme, hôtéllerie, etc.

Examens chaque année dans les principales villes de France.

Etudiants, cardres commercians et administratifs, ingénieurs, techniciens, service de l'information, etc., profiteront de cette opportunité pour améliorer leur compétence.

Documeutation gratuite sur la préparation et les débouchés de ces diplômes, sur demande à Langues et Affaires, Service 2521, 35, rue Collange, 2303 Paris-Levallois, éd.: 278-81-88 (enseignement privé à distance).

# ANGLAIS EN IRLANDE

Cours par petits groupes, ensei-gnement personnalisé avec appro-fondissement de votre centre d'intérêt Préparation aux examens Reconqui par le ministère irlan-dais de l'éducation. Possibilité d'hébergement en famille THE LINGUAVIVA CENTRE 45, Lower Leeson Street DUBLIN 2 - Telex: 30238 FAL

.Carrière informatique 🖚

La société ABL formera cette année une centaine de Programmeurs - analystes. Des spécialisations micro et télécom sont prévues.

Les candidats justifiant d'un niveau BAC mini seront reçus sur R.V. au 266. 90. 75 à :

91, Fg St Hanaré 75008 PARIS

# La formation professionnelle continue : Comptabilité - Gestion

1881-1981: "Cent ans d'enseignement"; STAGES: - d'initiation et de perfectionnement de préparation aux examens d'état
intra-entreprises.

**SEMINAIRES** 

COURS : du jour et de fin de journée. FORMATION: - au titre du 1%

- et demandeurs d'emploi SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE

La plaquette FORMATION PHUFESSIONNEELE CONTINUE est à votre disposition sur demande : S.C.F. 67 bd Haussmann 75008 Paris Tél. 265.46.31.

LE MONDE --- Vendredi 23 octobre 1981 --- Page 21

Grâce aux nouvelles langues du commerce international LANGUES O

(Institut National des Langues et Civilisations Orientales) (Institut National des Langues et Civilisations
Vous curre des carrières d'avenir :
LE CENTRE DE PREPARATION AUX EXHANGES INTERNATIONAUX
apporte u ses déves (2 années d'étude de 2° cycle) un triple profit :
1) Langue orientale et sa évilisation
2) Boonomie - Droit - Gestion des entreprises - Marketing
3) Anglais commercial (Laboratoire - Vidéo)

S'adresser au C.P.E.L. Université DAUPHINE (Porte P. 121) Tél. : 505-14-10, poates 4115, 4107 (Métro Porte-Dauphine)

#### DEUX REVUES DE GESTION Cinq numéros par an

### REVUE FRANÇAISE DE GESTION

Les techniques, l'état de la recherche, l'actualité de la gestion des entreprises, pour les proticiens et théoriciens.

# CAHIERS ENSEIGNEMENT ET GESTION

— Un outil pour les enseignants; chercheurs, formateurs en : entreprise, einst que les directeurs d'établissements, pour leur activité pédagogique.

Aux sommaires des prochains numéros

(novembre 1981) deux dossiers; VIE ET MORT DES ENTREPRISES

Revue Française de Gestion LA FORMATION A LA LOGISTIQUE Cahiers Enseignement et Gestion

PUBLIÉES PAR L'A FONDATION NATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION 2, gvenue Hoche - 75008 PARIS Tél. (1) 766-03-08



# Partez loin, payez moins

Kenya\* séjour 9 j. F 4280

Ceylan\* séjour 10 j. Thaïlande\* séjour 10 j.

Ceylan/Thaïlande

combiné 17 j.

Brésil\*séjour 10 j. Bali\* séjour 10 j.

F 5970 F 6500

F 4580

F 4580

F 4990

\*Prix minimum au départ de Paris.



Demandez conseil à votre agent de voyages Voyages KUONI

75009 PARIS - 12, Bd des Capucines - Tél.,: 742.83.14 75008 PARIS - 33, Bd Malesherbes Tel.: 265.29.09



**Bacheliers** Universitaires

Titulaires de l'APTITUDE

Votre dernière chance d'entrer dans le Cursus de l'Expertise Comptable ancien régime

le 9 Décembre 1981 examen du Probatoire

Préparation en Cours du Jour, Cours du Soir.

en Séminaires Intensifs de Révision

Pour toutes informations, téléphonez ou écrivez à : ÉCOLE NOUVELLE DE GESTION & DE DROIT DES ENTREPRISES ÉTABLISSEAJENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT SUTERIEUR 35, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, Tel. 523.01.98 & 523.05.41

----Mary Market Parks with

# THÉATRE

# « Monsieur de Pourceaugnac » à Aubervilliers

## L'inconnu de Limoges

Un homme, trente ou quarante ans, qui a fait des études de droit. ans, qui a fait des études de droit, arrive à Paris afin de conclure une affaire. Il vient d'une province où il vit. La première chose que montre Mollère, dans Monsieur de Pourceaugnac, c'est l'Idiotie obtuse, aveugle, du racisme. Etre Limousin, c'est ètre plus niais, plus gauche. C'est ètre moins. Pourquoi ? Personne ne sait. Ne s'est même jamais posè la question. C'est une donnée première, voilà tout, cela va de soi.

mere, volla sout, cela va. ce. sol.

Comme si faisait partie de
chaque nature humaine, à Paris,
une tumeur sourde, une poche de
pus, qui de temps en temps s'évacuerait par là, par cette manière
de plaisanter contre un bomme
qui n'est pas d'ici, qui est de Limoges. Et Mollère l'appelle Pourceaugnac, mot formé de la racine
« pourceau » et de la désinence « pourceau » et de la désinence « gnac » qui a une résonance « bled », une résonance « cam-prousse », comme d'autres diraient « un macaroni », un « bicot ».

Ce Limousin, ce sous-Français, ce sous-homme, il s'agit, pour les besoins de l'intrigue, de le neutraliser très vite, mais laissons de côté l'intrigue qu'a prise Molière : elle n'est là que pour faufiler, dans le mouvement, les choses que Molière veut dire. Comment neutraliser un homme? Un movem parmi d'autres : le Un moyen parmi d'autres : le faire enfermer, comme fou.

C'est facile. Ce Pourceaugnac ressemble à Molière : il n'est pas gai, il respire mal, il a par moment le pouls qui s'emballe, il a des idées noires fixes, des yeux qui s'absentent dans un assom-brissement. Peut-être, comme

### Une stylisation poussée

Cette œuvre brusque, rapide, très violente et cynique, Molière lui a donné le caractère d'une farce. Il l'a écrite en dix ou quinze jours peut-être, à Chambord, sur une commande de Louis XIV, qui, entre deux partles de chasse, voulait voir jouer des comédiens. Ce qui pose, une fois de plus, le problème ambigu du lien entre le prouvoir et la liberte: Molière prenait appui sur Louis XIV, maître du pouvoir, pour attaquer le poudre la prosson. du pouvoir, pour attaquer le pou-voir dans plusieurs de ses condui-

tre, noient le poisson.

Monsieur de Pourceaugnac, l'une

# « Dona Rosita la Soltera », à l'Odéon Une vie consumée

Federico Garcia Lorca avait aimer de « Fétrange amour d'ab-pour Tchekhov une véritable véné- sence ». Elle ne voudra plus rien pour tenessor une vertaone vene-ration. Il disait qu'il aurait voulu écrire une Cerisaie éspagnole. Il ne fait pas autre chose, il fit largement aussi beau, avec Dona Rosita la Soltera. La pièce fut créée pour la première fois en 1935 quelque temps à peine avant 1935 quelque temps a peine avant que Garcia Lorca soit assassiné. Jorge Lavelli, dirigeant la Compagnie Nuria Espert, a rendu au texte sa splendeur. Une fois tiré le rideau de scène en tulle, se précise, paisible et douce, l'image de deux fernnes occupées à plier du linge blane du linge à plier du linge blanc, du linge de maison frais repassé. La tante de Rosita qui a élevé la petite et sa servante complice font l'in-ventaire du trousseau de la pro-

Elles ouvrent les profondes armoires : armoire-écrin, étagères festonnées, piles parfaites; armoire-trésor où a été rangée la robe, la robe de mariée. 1885 : une jeune fille de Gre-nade, Rosita, avait vingt ans et un fiancé. Tout était prêt pour les noces, même les fieurs puisque le père adoptif, oncle un peu réveur, ion de botanique, avait toujours employé ses journées à faire éclore les espèces les plus fares. Au-delà des quatre armoires dis-posées symétriquement autour d'un imaginaire mur ovale, der-rière, la chambre des dames, cette ide de salon bourgeois, se trouve le royaume de l'homme, une serre, son jardin d'hiver, que l'on voit en transparence. Y pousse une rose unique, la c mutabile », la changeante, rouge sombre à midi, blanche le soir et qui se défait dans la nuit. Et commence l'attente Rosita, qui a laissé son fiance partir pour Tucuman, s'est disposée à

sence ». Elle ne voudra plus rier savoir de la réalité. Debors, l'Espagne coule ses dernières décennies de certitudes non entachée Quinze ans s'écoulent au seu rythme des lettres d'un mari futur dont Rosita peu à peu ne parvient plus à imaginer les traits. Trente années auront passé avant qu'elle ne se rende à l'évidence du leurre. Le fiancé a trouvé femme en Amérique. Le trousseau, la robe de mariée ne sont plus que les signes dérisoires

Nuria Espert, en robe rose pâle au premier acte puis rose plus soutenu au deuxième, finit dans une tunique blanche sans forme, de femme vieillie, de folle pour-suivie par l'idée fixe de son échec Brûlée du feu des illusions, elle se place au cœur des heures qui fuient, à l'intérieur des phrases scandes de Garcia Lorca. Et. em-portes eux-mêmes par son jeu magnifique, les comédiennes, les comédiens qui l'entourent, ont pour elle l'attention dense qua l'on porte à la souffrance d'un proche. Vigilants ils ont mal avec elle, à cause d'elle. Leurs gestes réduits à l'essentiel pèsent de tou-tes les angoisses humaines. Il y a ici économie de la pudeur, souci tamille a est bien « la tragédie sans mort a que révait de com-poser Lorca. Et ceux qui ne con-naissent pas la langue espagnole comprendront tout de même à seulement regarder ce que propose

MATHILDE LA BARDONNIE.

GAUMONT COLISÉE • ELYSÉES LINCOLN • MONTPARRASSE 83 • NATION

ST-GERMAIN HUCHETTE . LES 3 MURAT

et dans les salles de périphérie

'DE MAIN DE MAITRE" - Georges CHARENSOL - Les Nouvelles Littéraires

Molière, fait-Il face malgré cela aux nécessités de la vie, s'occupet II vite et blen des besoins d'autrui. Pen importe : sa bristesse se voit. Il n'est pas un homme comme les autres La tristesse, c'est comme Limoges : un hers-monde.

Monsieur de Pourceaugnac est conduit, sans qu'on le lui disse d'autrui part les miters-monde.

Monsieur de Pourceaugnac est conduit, sans qu'on le lui disse d'autrui part des défauts qu'il soit vu de moins de monde 3, comme écrit Molière, qui a le don des « petiles phrases ». Nous sessisions à l'examen, au diagnostic Molière ne plaisante pas. D'expérience il connaît, le « mai a sessit que lui ausai on voudrait bien le coincer, pour « mélancolte hypocondriaque ». « Je pous proureaugnac e lait le mur. On va aprovie il veut s'emparer d'une dot, pour payer. Crime plus grave, passible des travaux forcès, de la pendaison (si le juge le voulait) : il s'est marfé déjà deux fois. Innocent, mais paniqué, les mais la prison. Pourceaugnac, pour s'entile pas le prison, pour centile pas le prison, pour centile pas la prison, pour payer. Crime plus grave, passible des travaux forcès, de la pendaison (si le juge le voulait) : il s'est marfé déjà deux fois. Innocent, mais paniqué, les servessif des comment un contrat de prison, pour centile pas prison, pour centile pas la prison, pour centile pas que l'un sele prison, pour centile pas que l'un set pas de femme : c'est un nouveau crime, dans ce temps-là. Et le malbeurence de gendarmerte.

Monse de pourceaugnac une farce, oul, sans doute foir de l'ensemble en scènes une à une fort brillantes, même jeu sur-pas de femme : c'est un nouveau crime, dans ce temps-là. Et le malbeurence de gendarmerte.

Molière par les professeurs et les comédiens, reste une chose des hôpitaux, des conduits, au ser les parce qui a la laire de la la le sur l'est de de tout un nacent pas de l'extent peut de tout un de la laire relieure de l'extent peut de la le leur l'extent peut de la leur l'extent peut de l'extent peut l'extent peut l'extent peut l'extent peut l'extent peut

a bourgeois s, parce qu'il y a chez ces hommes un transfert, un re-cours rapide à l'argument politique. Cette position, intellectuelle-

Cette position, intellectuellement séduisante, et qui offre en particulier aux actrices et aux acteurs une tentation de liberté de jeu sans «obligation de service», pourrait être fort dangereuse, et conduire la scène, ce lieu public, à des manifestations énigmatiques, débranchées, égocentriques. Dans l'état actuel des choses, il est difficile encore d'analyser clairement, et de contredire, cette tendance savante, qui a mis le bon droit et les cerveaux de son côté, et qui décrète réactionnaire ou faible décrète réactionnaire ou faible d'esprit ce qui vient à son encon-tre. Mais l'on assistera à des dé-couragements, à des désarrois. Il faut se dire néanmoins que toute tendance singulière marquée correspond à un besoin vrai, joue un rôle d'anticorps, conduit à la venue d'une pratique neuve.

★ Théâtre de la Commune à Aubervilliers, 20 h. 30.

MICHEL COURNOT.

# MUSIQUE

# Polémique autour de la SACEM

A la suite de l'occupation des locaux de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) par des auteurs compositeurs régionaux à Ajaccio et à Montpellier, de tentatives similaires à Avignon et Marseille, et de la création annoncée dans cette dernière ville d'un « collectif national des auteurs et compositeurs de musique » regroupant quatre-vingts surveurs de la SACEM. Les 28 % auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de répartition, attesté par un chéf comptable, est 72 %, dit M. Jean-Loup Tournier, directeur général de la SACEM. Les 28 % auteurs et compositeurs de musique » regroupant quatre-vingts auteurs de la commission ont été diffusurs de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la comptable, est 72 %, dit M. Jean-Loup Tournier, directeur général de la SACEM. Les 28 % auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la commission ont été diffusurs aux auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la comptable, est 72 %, dit mandation de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la comptable, est 72 % dit mandation de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la comptable, est 72 % dit mandation de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la commission ont été diffusurs aux auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la commission ont été diffusurs aux auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la comptable, et de la commission ont été diffusur aux auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM Les 28 % de la comptable de la SACEM auteurs et compositeurs de musique » regroupant quatre-vingts
personnes et prociamant le prochain dépôt d'une plainte contre
des responsables de la SACEM
pour « abus de conjiance et
détournement de biens sociaux »,
près de cinq cents auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique se sont réunis dans les locaux
de la SACEM à Paris, jeudi
15 octobre. Dans une résolution
adoptée au cours de cette
« assemblée d'information ». ces
auteurs, compositeurs et éditeurs «assemblée d'information », ces auteurs, compositeurs et éditeurs de musique «condamnent les actions menées à l'encontre de certaines installations professionnelles de la SACEM (...) expriment leur totale solidarité avec le conseil d'administration, le directeur général, M. Jean-Loup Tournier, et le personnel tant parisien que régional de la SACEM (...) », et « formulent le souhait que le dialoque construc-SACEM (...) », et a formulant le souhait que le dialogue constructif nécessaire à l'expression de toutes les sensibilités puisse se poursuivre (...) entre les instances sociales compétentes et les professionnels intéressés à chacun des échelons — national et régionaux (...) — dans le respect de l'unité de gestion de la SACEM sur le territoire national.

D'autre part, M. Jean Donnedieu de Vabres, président de la 
commission de la concurrence, 
qui étudie actuellement les pratiques survies par la SACEM 
vis à vis d'établissements diffusant de la musique et notaunment les discothèques, vient de 
porter plainte contre X...en raison 
de la divulgation d'informations 
concernant le dossier de la 
SACEM, On indique, de source 
proche de la commission de la 
concurrence, que l'étude n'est pas 
achevée et que toutes les parties 
n'ont pas été entendues, ce qui 
contribue à accentuer le caractère confidentiel des travaux. En 
ce qui la concerne, la direction 
de la SACEM est convoquée le 
29 octobre devant la commission. 
Deux dossiers sont à l'origine nal s

Deux dossiers sont à l'origine des remous actuels autour de la SACEM :

 Celui de la SACEM contre un syndicat des discothèques re-présentant cent cinquante éta-hissements et refusant de verser

le SACEM de 1935 de desire à la SACEMI les 8.25 % de a la SACAM ses 4.25 % de droits d'auteurs — ramenés en fait à 6,60 % par un accord avec les autres syndicats de discothèques représentant globalement trois mille huit cent cinquante établissements — sur toute musique diffusée. Le tribunal de grande instance de Paris a, en mai 1980, statué en demandant à la commission de la concurrence de se prononcer sur six pratiques contractuelles de la SACEM pour donner un avis consultatif. Des

Kermesse de Bruges » et « Napoli », les charégraphies les plus parche-

doute pas que l'intention était gra-

cieuse à notre égard de nous pré

minées de Bournonville I

informations confidentielles et partielles concernant ce rapport de la commission ont été diffusées. Ainsi la SACEM répartirait aux auteurs moins de la mottié de ce qu'elle perçoit : « Le vrai chiffre de répartition, attesté par un chef comptable, est 72 %, dit M. Jean-Loup Tournier, directeur général de la SACEM. Les 28 % restants servent d'une part à payer les frais généraux d'une société qui emploie à Paris et en province mille trois cents personnes, d'autre part à subventionner une containe d'organismes et festivals de musique contemporaine ou de chansons. » Ainsi encore, 3 % seulement des membres raine ou de chansons. » Ainsi encore, 3 % seulement des membres de la SACEM, soit mille quatre cents sociétaires sur quarantecinq mille, reçoivent des droits d'auteurs correspondant à 3 000 F ou plus de 3 000 F par mois. « La SACEM, dit M. Tournier, repose sur mille cinq cents auteurs et compositeurs. C'est une évidence artistique. » — Le deuxième dossier, sans doute plus délicat, est celul des auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres corses. Il pose de problème propre à d'autres régions d'une culture locale étouffée par les médias. Il concerne aussi la

perception apparemment difficile en Corse des droits d'auteurs. Enfin, il semble qu'il y ait une confusion sur le montant des droits dus aux auteurs-compositeurs et éditeurs corses, par suite de la diffusion de leurs œuvres dans les lieux où l'on passe habituellement de la musique locale (hôtels, restaurants, centres de loisirs), mais où sont aussi largement utilisés des titres standards de la variété française et internationale.

de la variété française et internationale.

La SACEM a perçu, en 1986,
638 millions de francs de droits
d'auteurs. Les œuvres françaises
représentent 50 % environ de ce
c h 1 f f re. 25 % constituent les
droits des adaptateurs et des
sous-éditeurs français d'œuvres
étrangères et 25 % sont expédiés
à l'étranger. Des sociétés d'auteurs du type de la SACEM eristent aux États-Unis (B.M.I. pour
la musique folk et la country et
ASCAP pour les titres « standards ») et en Allemagne fédérale
(GEMA). En France, la SACEM,
société privée mais en situation
de mozopole, joue malgré elle, le
rôle d'un établissement public
sans en avoir les droits.

CLAUDE FLEOUTER

# «La Bohème» à l'Opéra de Lyon La jeunesse derrière soi

Dernier spectacle de l'Opéra-studio, montée et répétée en 1977 mais jamais jouée en public en raison de la suppression de cet organisme, la Bohème de Puccini organisme, la Bohème de Puccinia enfin vu le jour pour l'ouverture de la saison à l'opera de Lyon. Il est été dommage d'abandonner cette réalisation où l'on retrouve l'esprit actif et aigu de Jean-Louis Martinoty, du metteur en scene d'Ercole Amante et de David et Jonathas, dont la vision a critique » interprête les œuvres dans leur contexte psychologique et sociologique, au-delà parjois des intentions avouées du compositeur.

Siteur.

Speciacle charmant, foliment interprété par une troupe jeune, un orchestre de Lyon alerte et scintillant sous la direction de Paolo Peloso, c'est une Bohème « aux yeux du souvenir » : souvenirs de sa jeunesse pour Puccini et déjà pour Murger, reconstitution de la « belle époque » de 1830, condensé de paroles et de situations dans une vie d'artiste un peu mythique, Martinoty y décèle une œuvre plus stylisée et allègorique que vraiment vériste. « Ce gorique que vraiment vériste « Ce phénomène de compression dans un espace restreint, de faits et de personnes, paraphrase le fonc-tionnement de la mémoire elle-même. D'où l'impression de tour-billon que doit laisser l'ouvrage dans un torrent de mots, de notes, de blagues qui file plus vite que la pensée ».

Cette conception originale aboutit à réduire le champ scénique (dans les décors gris et mélan-coliques de Pet Halmen) aux dimensions d'une vue globale comme le souvenir, dans un lieu comme le souvent, aans un neu scénique de quatre mêtres sur quatre, les dimensions réelles d'une mansarde. Celle-ci s'élève au premier et au dernier acte dans le ciel au-dessus d'un ravissant paysage des toits de Paris, dominés par le Panthéon; elle deviendra le premier étage du café Momus, cette fois englouti « dans Momus, cette 101s engunus a auns le ventre de Paris » sous le même paysage lunaire et un peu fantastique, puis au troisième acte le poste des douanes de la Barrière d'enfer au ras du sol, à ce moment où la vie rêvée touche rudement le pavé de la triste rénité.

L'action donne ainsi tonjoura l'impression d'être vue de loin, presque comme dans un théâtre de marionnettes; le debit des paroles, les gestes rapides, schématiques et cependant toujours justes dans leur brièveté esquissée, comme dans la commedia del arte, s'adaptant à merveille à la virtuosité musicale de Puccini, sans donner cette impression de jeu gratuit, et un peu vain que crèe sur un vaste plateau la réalisation quest impossible de chacune des actions indiquées par le livret, ainsi que l'avait tenté Menotti à l'Opéra de Paris.

Ce parti pris a cependant l'in-

Ce parti pris a cependant l'inconvénient d'affablir l'autre aspect essentiel de la Bohème : les
amours de Rodolphe et de Mimi
aperçues eux aussi par le petit
bout de la lorgnette minimisés,
sans doute à dessein, par cette
vision globalisante, et Martinaty
interprête la mort de Mimi comme
« celle de la jeunesse bohème »
et pense que ces artistes déjà un
peu grisonnants, « a n c i e n's
combattants du quartier Latin s,
ne manqueront pas de rejoinare
bientôt leur destin déjinitif, « juturs clochards ou futures gloires turs clochards ou futures gloires nationales », même si la musique proieste vigoureusement contre cette vue trop réductrice et ré-clame les honneurs du « gros plan - pour cette passion sincère qui transfigure la situation conventionnelle.

Mais l'on n'en prend pas moins un vij plaisir à ce spectacle si petillant et intelligent, jort bien chanté et interprété par Alberto Cupido, un Rodolphe généreuz, tendre, sans effets vulgaires; Alida Ferrarini, Minul dont le limide charmant luit d'une galeté prime sautière; Roger Soyer au lyrisme idéal dans l'air de Colline le poète; Michèle Lagrange, Musette trop ingèruse peut-être mais radieuse, sans oublier le Schaunard, discret et fraternel, de Pierre-Yves Le Maigat; Jacques Loreau en propriétaire carica-Loreau en propriétaire carica-tural et suriout Jean-Philippe Lajont impayable rapin vieillissant et scrononeumen. Une boutfée d'air frais qui fait regretter l'Opéra-studio.

JACQUES LONCHAMPT.

# senter, dans une exécution impeccable, le répertoire français de Vestris mis à la mode... sous la Restauration. A ce compte-là, je le ski **c**'est direct avec **ARALPES PARIS**

**CHAMBÉRY** 

Courchevel, Méribel, Les Ménuires, Val Thorens, La Plagne. Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, etc.

VOTRE AGENCE DE VOYAGE OU TAT (1) 261.85.85

DANSE

# Le Ballet roval du Danemark au Festival international

# Sacré Bournonville!

Troisième compagnie invitée dans le cadre du Festival international de la danse, le Ballet royal du Danemark était au meilleur de sa forme, le 19 octobre, au Théâtre des Champs-Elysées. Cette technique de fer, tant de la part des solistes que des ensembles, n'est pas pour nous une révélation : le style de Copenhague était déjà connu et, pour ne citer que ses olus grands danseurs måles, Erik Bruhn et Flemming Flindt l'avaient fait admirer sur la scène de l'Opéra, où régna un moment Harald Lander.

Mais, après les productions d'avant-garde de Neumeier avec le précédent Ballet de Hambourg,

préfère « la Sylphide » louis-philipparde que d'ailleurs le Ballet royal du Danemark interprète à merveille. Mais Bournonville, toujours Bournonville! D'abord l'August Bournonville, François de nom patronymique, était Danois bon teint, ne à Copenhague. Ensuite ses gargouillades, effets de moliet, tambourinades, tarentelles et jets de fleurs, sans parler des dialogues muets style « moi » (index retourné), « vous » (index pointé), « aime » (main sur le cœur) ne GAUMONT CONVENTION · CLICHY PATHE · IMPERIAL PATHE · ST-LAZARE PASQUIER · MOVIES LES HALLES vaudront jamais Petipa ni le mime Marceau. Enfin les partitions des

très inconnus H. S. Paulli, E. Helsted et H. C. Lumbye sont d'obo-minables musiques auprès desquelles les flonflous de Minkus et de Drigo paraissent des chefs d'œuvre. « La Kermesse de Bruges » laisse pourtant dans l'esprit du spectateur une imagerie puérile à laquelle

l'homme rêve de toute éternité. Il s'agit surtout d'accessoires dont sont gratifiés deux héros de l'histoire : une épée qui permet d'être invisible et une bague qui rend toutes les filles amoureuses — qui

dit mieux? OLIVIER MERLIN.

MARLÈNE JOBERT JEAN-MICHEL FOLON L'AMOUR NI I YANNICK BELLON



théâtres LES SPECTABLE HOUVEAUX

HOUVEAUX

105 trues secretes. Him

105 trues secretes. Him

105 trues in branch

105 trues

105 trues Les salles subpentions et municipales

Palais des Competa (Competa) (Compet partie de la Ville (274-18 à la Anna Pruchal à 20 per Graine material de Paris (261: Thèire material de Paris (261: 1) h of the for par comme.

Les autres salles Americae Center 221-42-201, Boffes-Parisients (1705-60-24), build a common of the Campacheric Artists of Campacheric Artists of Campacheric (175-7), m o 10 : True (1

The St. Law and the Belgique Stiff. 15 h 45 h 4 Southeal femme de trambte. Centre confinences. Carr - S. 35 h 50 hills of the political femme to the stiff of the El. Ciré taternationale univer 1859-57-177. Caleme. 25 h Maismoir de Jude. — Ele 23 de 1879-58. Paris Paris Servicio. Come die Calmartia. 25 in Farser Salvania Comedie des Ubamps-Elystes 18-28. 20 h 45 in 18-45. Comedie (Calienne 321 - 2 2 h W : 1 dervente amour 2 h : 1 dervente amour

Conde de Paris (221-00-11), 1 Ennanch on the name; 221-ke attentions de Goorges L Branch (251-23-14), 22 & 1 | Branch (250-15), 22 & 1 | Branch (251-45-47), 23 h Mu Facuses Commister see. Edouard-VII (742-57-49), 20 % Espace-Gairé 277-02-047, 20 2

Espace-Marais 271-10-101, 20 1 2 Mouette : 22 2, 15 : 27A Ession (273-47-42), salve 1, 204 Essentia au noun-sol: 21 A.

DIMANCH

**UA'U**QZUL EATRE DE BOUL

PIERRE SANTINI - AI ROGER SOUZA - FRAI THERES

DAPTATION THÉATRALE ET ME D'APRÈS LE DÉCORS DE HUBERT MO Bérénice.
Tristan-Berard (522-08-40), 31 b. :
Une heure à tuer.
Variétés (233-89-92), 20 b. 45 : Fin-

Au Bec fin (296-29-35), 20 h. : A la rencontre de M. Proust; 21 h; 15 : le Grand Beart ; 22 h; 39 : Hé! dis,

bruo.

Point-Whygule (273-57-53), 20 h. 30 :

J. Charby; 21 h. 30 : les Demoiselles de Rochechouart; 22 h. 45 :

Du rouron sur les blinia.

La Soupap (278-27-54), 20 h. : les

Chausons d'Anne Rivière; 21 h. 30 :

Josy Colfura.

20 h. 30: Enfin seul
Théitre de Dix-Heares (605-07-65).
20 h. 30: P. Brunold; 21 h. 30: Il en est. de la police; 22 h. 30: Teleny.
Trempiln de Paris (258-85-25). 20 h.: D. Roux; 21 h. 30: Trente cantimetres à l'ombre
La Vingt-Cinquième Heare (439-36-39), 21 h. 30: Théophile.

Caveau de la République (278-44-45), 21 h.: Achster François. Deux-Anes (606-10-26), 21 h.: C'est pas tout rose.

Bobino (322-74-84), 20 h. 45 : Maxime Le Forestier. Escurial (707-28-04), 20 h. : Pierre Barouh.

Palais des Glaces (607-59-93), 20 h. 30 : les Colombaioni ; petite salle, 20 h. 43 : D. Bailly ; 22 h. 15 : Alexandro Reverend.

mase (246-79-79), 20 h, 30 : Le

Les chansonniers

Les music-halls

# **SPECTACLES**

# théâtres

de la SACEM

#\*\*\*\*

Start .

# 1 ---

Marie Control

-

#### LES SPECTACLES MOUVEAUX

Les Annes secrètes, Ruchette (323-38-99), 2 h. 30.
Du vent dans les branches de sassafres, Madeleine (265-07-09).
20 h. 45.
Vincl avait raison, Théatre d'Edgar (222-11-02), 20 h. 15.
Le roi se meurt, Théatre de Manilimontant (365-60-60), 20 h. 30.
Nos merveilleux amis, Théatre du Rond-Point (265-70-80), 20 h. 30.

#### Les salles subventionnées et municipales :

Palais des Sports (Opéra) (828-40-90).
30 h 13 : Carmen.
Salle Favart (296-12-20), 30 h. 30 :
Prends bien garde aux zeppellns.
Comédie - Française (296 - 10 - 20),
20 h. 30 : la Locandiers.
Odéon (325-70-32), 20 h. 30 : DonaRosita la Soltera.
Petit-Odéon (325-70-32), 18 h. 30 :
Point sublime. Point sublime. Petit TEP (797-96-06), 20 h. 30 : Bienvenue au consell d'adminis-Bienvenue au conscir tration. Centre Pompidou (277-12-33), 18 h. 30, Walter Benjamin : une sensibilité rebelle. Théâtre de la Ville (274-22-77), 16 h. 30 : Anna Prucnal ; 20 h. 30 : Peer Gynt Théâtre musical de Paris (251-19-83), 20 h. 30 : la Vie paristenne.

#### Les autres salles

American Center (321-42-20), 27 h. : J. O'Neal Antoine (207-77-71), 20 h. 30 : Potiche. Arts-Bébertot (387-23-23), 20 h. 45 : Princesse Baraka. Astelle-Théâtre (202-34-31) : l'Occasion. Atelier (606-49-24). 21 h. : le Nombril. Bonifes-Parisiens (296-60-24), 21 h. :

Diable d'homme.
Cartoucherie, Atelier du Chaudron (328-97-04), 20 h. 38 : Une femme.
Centre d'aris celtique (258-97-82), 20 h. 45 : Dos à dos, deux à deux.
Centre cuitarel de Belgique (271-26-16), 20 h. 45 : le Journal d'une femme de chambre. feature de chambre. Centre confinences (387-67-38), 20 h. 30 : Mille et une nuits. Cing - Diamants (588-11-00), 21 h. :

Ka.
Cité internationale universitaire
(589 - 67 - 57), Galarie. 20 h. 30 :
Mademoiselle Julie. — Resserre,
20 h. 30 : Rousseau juge de Jean-Jacques; Grand Théàtre, 20 h. 30 :
la Farras Suivante

Comé die Caumartin (742-43-41).

21 h.: Revieus docuir à l'Elysée.

Comé de des Champs-Elysées (720-08-24). 20 h. 45 : le Jardin d'Eponine.

d'Eponine.

Comédie Italienne (321 - 22 - 22),
20 h. 30 : la Servante amoureuse;
22 h. 30 : Un p'tit rève dans
l'nez.

Comédie de Paris (281-00-11), 28 h.:
Sandwich on the blues; 21 h. 30 :
les Aventures de Georges Larrere.

Daunou (261-69-14), 21 h. : la Vie les Fausses Confidences. Edonard-VII (742-57-49), 20 b. 39 : Deburau. Espece-Gaité (327-95-94), 20 h. 30 : D. Lavanant; 21 h. 45 : Tranches

angiaise. sazion (278-46-42), saile I, 20 h. 15 : Incendie au sous-sol : 21 h. 30 :

du LIERRE THEATRE, 22 roe de Chevalere

Pour tous renseignements concernant = l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) (de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fériés)

# Jeudi 22 octobre

Attention copy-right. — salle II. Théâtre 13 (589-05-88), 29 h. 45 18 h. 30 : Raire que les fous jouent-ils ? Tristan-Berneld (522-08-40), 21 h. Tristan-Berneld (522-08-40), 21 h. Che heure à tree. Trois Jeanne Gafté - Montparnasse (322 - 16 - 15). 20 h. 15; Elle voit des nains partout: 21 h : Anatole. Galerie 55 (326-63-51), 21 h. : Pigaro Solo. Les cafés-théâtres

Grand Hall Montorguell (233-30-78), 20 h. 30 : l'Architecte et l'Empereur d'Assyrie. Huchette (326-33-99), 20 h. 15 : la Cantatrice chauve; 21 h. 30 : la Lecon. Bruyère (874-78-99), 21 h. : le

le Grand Ecart; 22 h. 39: Hé! dis, Jeannette.

Blancs-Hanteaux (887-15-84),
L. 20 h. 15: Areuh — MC 2;
22 h. 30: Des bullés dans l'enerier.

IL. 20 h. 15: Jeannet Hitochon arrive: 21 h. 30: Attacher vos celutares; 22 h. 30: Pft et Ric.

Café d'Edgar (822-11-02), 29 h. 30: Tiens, voilà de ux boudins; 21 h. 45: Mangeuses d'hommes; 23 h.: Electrochoc. — IL, 20 h. 30: D. Harczog; 21 h. 45: Zephir et Aquilon.

Café de la Gare (278-52-51), 22 h.: Qu'ent-ce qu'il y a dedans?

Connétable (277-41-01), 21 h. 30: Dominique NoE: 22 h. 30: Dislima.

Coupe-Chou (272-01-73), 20 h. 30: Le Lierre-Théstre (586-55-83), 27 h. : les Bouffons. Lucernaire (544-57-34), Théâtre noir. 18 h. 30 : Yerma ; 20 h. 30 : Faut pas faire ça tout seul ; 22 h. 15 : Louise la pétroleuse. — Théâtre rouge, 20 h. : Douce. — Petite salle, 18 h. 30 : Parlons français. Marie-Stuart (508-17-80), 20 h 30:
Mais le meilleur guerrier; 22 h:
Calamity Jane.
Mariguy (256-94-41), salle Gabriel
(225-20-74), 21 h.: le Garçon d'ap-

partament.

Mathurins (255-90-00), 21 h. :
Jacques et son maire.

Muchel (265-35-02), 21 h. 15 ; On Michodière (742-95-22), 20 h. 30 :
Madamoiselle.
Moderne (874-94-28), 20 h. 30 :
Zirelia.

Zirelia.

Moutparnasse (320-89-80), 21 h.:
Exercices de style. — Petite salle,
20 h. 30 : Un dibouk pour deux
personnes; 22 h.: Ce soir, je sors.
Gayre (574-45-52), 21 h.: Pa.

Palais-Royal (297-59-81), 20 h. 45 : Joyeuses Paques. Plaisanro (220-00-05), 20 h. 30 : Toews et les vipères. Poche (548-92-37), 21 h. : Accordes VOS V10:008.

Ranciagh (288-64-46), 20 h.: Un solall en pleine nuit. Requette (865-78-51), 21 h.: is Mort du roi Arthur; 22 h.: Flora Tris-tan: Petito-Requette, 20 h. 30: la Ean: Feete-Hoquesto, or in M. Heter.
Saint-Georges (878-63-67), 20 h. 45: le Charimari.
Studio des Champs - Etysées (722-35-10), 29 h. 45: le Cuur sur la

main.

TAI - Théistre d'Essai (276 - 10 - 79).

18 h. 30 : la Famille Fenoulliard;

20 h. 30 : le Rouge et la Roir;

22 h : le Chien des Baskerville. Theatre d'Edgar (322-11-02), 21 h, 30: Nous, on fait on on nous dit de faire. — II. 23 h. 15: le Chant Théâtre du Marais (278-50-27), 20 h. 30 : Henri IV. Théâtre de Paris (280-06-30), 20 h. 30 : Bent.

Théâtre de la Plaine (842-32-25), 20 h. 30 : Si jamais je te pince. Théâtre Présent (203-02-55), 20 h. 30 : la Nuit et ses épingles. — Amphi-théâtre, 21 h. : la Brasse à l'envers. Théatre du Rond-Point (258-70-80), 20 h. 30 : l'Amour de l'amour, — Petite salle, 20 h. 30 : le Langage du corps.

15-25 OCTOBRE

BROCANTE

de

**PARIS** 

100 EXPOSANTS

et... Lisez « TROUVAILLES »

DE 11H A 19H PISCINE

DELIGNY

DIMANCHE 25 OCTOBRE - 18 H

THEATRE JEAN VILAR - SURESNES

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE INCLUS

THEATRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT • 603.60.44 DIRECTION: JEAN-PIERRE GRENIER

**EVELYNE BUYLE** 

PIERRE SANTINI - ALINE BERTRAND - JEAN DAVY ROGER SOUZA - FRANÇOISE MARIE - RENÉ HAVARD

THÉRÈSE RAQUIN

ADAPTATION THÉATRALE ET MISE EN SCÈNE DE RAYMOND ROULEAU D'APRÈS LE ROMAN D'ÉMILE ZOLA DÉCORS DE HUBERT MONLOUP - COSTUNIES DE ROGER JOUAN

69. RUE DE LA SELLE FEUILLE (Mêtro Marcel Sembat - Parking à 100 m) LOCATION THEATRE (603.60.44) et FNAC

B.B.

Petil Forum (297-53-47), 20 h. 30 : Rugues Aufray. Pothnière (251-44-16), 20 h. 45 : Alex Métayar.

#### Les comédies musicales Porte - Saint - Martin (607-37-53), 20 h. 30 : Violettes impériales,

## La danse

21 ys bes - Montmarire (606-38-79) 20 h. 30 : Grand Ballet de la Mar-20 h. 30 : Granc Ballet de la Martinique.

Espace Marais (271-10-10), iž h. 30 :
Pulssance pire.

Essano (278-48-42), iž h. 30 : in
Cheation les dienu de l'Inda.
Palais des Congrès (758-21-34),
20 h. 30 : Ballet du KX\* siècle
(Light).
Théàtre 15 (228-47-47), 20 h. : Une
heurs et rayer.
Théàtre Rois (797-85-15), 20 h. 30 :
L. Zehlis, Ballet du Comgo.

#### Les concerts

Salle Fieyel, 20 h. 29 Orchestre de Paris, dir. D. Barenbolm, sol. C. Chiron. (Mosart, Beethoven, Bartok).

Luctmaire, 13 h. 45 · C. Joly, N. Santos-Daugarell (Mertina, Brahma, Honegger): 21 h. R. Meyer, A. Perchat. (Schubnan, Brahma, Schubert).

Salle Gavean, 21 h. M. Chauveton, J.-M. Damase (Sauguet, Debusy, Damase, Franck).

Centre culturel corsen, 18 h. 39 : Chung Ok Soon (melodies corremnes).

Egliss St-Julien-le-Pauvre, 20 h. 30 : Subroto Boy Chowdhary, Abhilit Banerjee (musique de l'Inde du Nord).

Radio - Fyrnia a. Auditorium 166

Banerjee (musique de l'Inde du Nord).

Radio - France, Auditorium 195, 18 h. 38 : 35 Osinita (Saymanowski, Chopin) ; Auditorium 195, 20 h. 30 : A. Jodry, J. Keerner (Janacek, Roussel, Vlandot, Martinu, Protofiev).

Salle Corbet; 21 h. M. Dobrinsky (Bindemith, Weinberg, Bach).

Sainte-Chapelle, 11 h. Ensemble d'archeiz français; chorale Saint-Thomas d'Aquin, dir. N. Fommsret; sol. A.-M. Miranda (Mozart).

Egiise réformés du. Saint-Esprit, 18 h. et 21 h. G. Lartigu (Franck).

Egiise Saint-Boch, 20 h. 30 : Ensemble vocal diaphonie, Orchestre des P.T.T., dir. R. Andreani (Charpentier, Haydn). Dominique NoS; 22 h. 30: Djaima.
Coupe-Chou (272-01-73), 20 h. 30:
.le Petit Prince.
L'Ecume (542-71-16), 20 h. 30: Jean-Claude Bramby.
Faual (233-91-17), 20 h.: Un ouvrage de dames; 21 h. 15: F. Bianche.
Petit Casina (278-38-50), 1 11 h.:
Donby... be good; 22 h. 15: Tass pas vu mes bananes; II. 20 h. 30:
Trois Filles d'Eve; 22 h.: Architicue.

#### Les festivals

# PESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27) Saint-Denis, Théatre Gérard-Philipe, 20 h. 30 : Premier Amour,

Gennevilliers, Théatre, 20 h. 45 Café Amérique. Cartoucherie, Théâtre de la Tempête 20 h. 30 : Alarmes 2 Chapelle de la Sorbonne, 20. h. 30 : Bharata-Naiyam Ivry, Studio, 20 h. 30 : Compagnie. Centre Pempidon, 20 5. 30 : Dis Jee Piece of Monologue : 20 b. 30 : Video Backett

# PESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE (723-47-47)

Théatre des Champs-Elysées, 20 h. 30 : Ballet Royal du Dand-mark at Orchéstre de File-de-France (Renmesse à Bruges, Na-IX. ANNIVERSAIRE D'AMNESTY INTERNATIONAL (281 - 81 - 18), Carré Silvia Monfort, 26 h.: Da-niel Balavine. Balavine.

# AUX TROIS MAJLLETZ, 56, rue GALANDE (5°)

Tous les soirs à 22 h : 354-60-79 - Avant 18 h : 631-33-64

# TH. MONTPARNASSE PETITE SALLE • NOUVELLE SAISON

2 SPECTACLES: 2 RÉUSSITES





et toujours, "Exercices de style" dans la Grande Salle

#### L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DES PAYS DE LA LOIRE Directeur Musical: MARC SOUSTROT

1 VIOLON SUPER SOLISTE

2 VIOLONS TUTTISTES (accès posts rande formation sur conçours interce). 1 ALTO SOLO formation Nantes et grande formation.

1 COR SOLO formation Nantes et grande formation . 1 BASSON CONTREBASSON

Résidence administrative ANGERS :

1 VIOLON SUPER SOLISTE

**ALTO TUTTISTE** HAUTBOIS SOLO formation Angers 2ème soliste

CONCOURS à PARIS : le landi 30 novembre 1981

Renseignements :
OPPL Maison des Arts
26 avenue Montaigne -- 49000 ANGERS
Tél. ; 16 (41) 88.47.70 Date limite d'inscription : lundi 23 no

DIMANCHE 25 OCTOBRE - SALLE PLEYEL - 21 H

G. KREMER • E.KREMER • A.QUEFFELEC • B. FINNILÄ (VIOLON) (PIANO) (PIANO) A. MARION . J. KOERNER . D. ACHATZ

(PIANO)

SCARLATTI - SCHUBERT - SCHUMANN BRAHMS - BIZET - RIDOUP

INTERNATIONAL

(FLUTE)



(PIANO)



DIMANCHE 25 OCTOBRE - 21 H THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

# Uña Ramos Philippe Chatel

# drouot

hôtel des ventes - 9, rue drouot - 75009 paris téléphone: 246-17-11 - télex: drouot 642260 Informations téléphoniques permanentes 770-17-17

compagnie des commissaires-priseurs de Paris les expositions aurant lieu la veille des ventes, de 11 h. à 18 h.

souf indications particulières LUNDI 26 OCTOBRE (exposition somedi 24)

8. 1 - Tablix and. Objets d'art et d'ameubl. Slèges et meubles and Tapisseries, Tapis. Me Audap, Godeau, Solanet.
8. 12 - Tableaux mod. Me Bondu.
8. 12 - Tableaux mod. Me Bondu.
8. 13 - Mples and et style. Arg.
8. 13 - Mples and et style. Arg.
8. 15 - At. P. Colin. Me Robert.

LUNDI 26 et MARDI 27 OCTOBRE (exposition samedi 24)

MM. Portier. S. 3 - Import. Coll. de monnaies et médailles. Mª Couturier, Nicolsy. M. Bourgey. MARDI 27 OCTOBRE

S. S - Livres and Mes Laurin, Guilloux, Buffstgud, Tailleur. Mms Vidal-Mégret.

MERCREDI 28 OCTOBRE (exposition mardi 27) S. 1 - Mbles et Objets mobiliers.

Mº Neret-Minet.
S. 4 - Autographes. Mº Laurin, lée, Lévy-Lacase.
Gu Il-10 u x, Buffetaud, Tailleau.
M. Martin.
S. 19. - Objets d'art et de bei S. 16 - Mbles anc. Mº Rogeon.

JEUDI 29 OCTOBRE (exposition mercredi 28)

S. 7 - Mbles XVIII" et XIX. Mes Millon, Juthean. JEUDI 29 et VENDREDI 30 OCTOBRE (exposition mercredi 29)

S. 2.- Impt. Livres and et mod. Ma Conturier, Nicolay. M. Martin. VENDREDI 30 OCTOBRE (exposition jeudi 29)

S. I - Estamp. XVIII's et XIX'.
Desains anc. et XIX's écoles Franç.
Hollandaise et Ital. Falences et
porcel. anc. XVIII's et XIX's.
Etains. Beau mobil. XVIII's Tapisseries XVIII's et XIX's. M's Charbénneaux.

S. 4 - Cartas affichas et procis
S. 4 - Cartas affichas et procis
S. 6 - Beau mobilier. M's Delorms.

VENDREDI 30 OCTOBRE, à 16 h. 30 (exposition de 11 à 16 h.) : S. 7 - Tapis d'Orient. M⇔ Ader, Picard, Tajan. M. Berthéol. YENDREDI 30 OCTOBRE, à 17 h. 30 (exposition de 11 à 17 h.) S. 6 - Tanis, Me Bolsgirard, de Heeckeren.

# ESPACE DROUOT

MARD! 27 OCTOBRE, à 21 h. (exposition samedi 24, 11 à 18 h.; lundi 26, 11-18 h. et 21-23 h.; mordi 27, 11-18 h.) S. 5-6 - A Mayorkas et à div. Except. Tapis d'Orient. M° Cornette de Saint-Cyr. JEUDI 29 OCTOBRE (exposition mercredi 28 de 11 à 18 h.

et 21 à 23 h., et jeudi 29, de 11 à 18 h.) S. 5-6 - Tableaux modernes, Tableaux anc. Maubles, Objets d'art. Tapisseries, Mª Cornette de Saint-Cyr.

# DROUGT NORD

64, rue Doudequville, 75018 PARIS SAMEDI 24 OCTOBRE, & 15 h. (exposition de 13 à 14 h.) S. B - 150 Tapis d'Orient, Turquie, Iran, Afghanistan, Mª Néret-Minet, MM. Chevalier.

Endes unnonçant les ventes de la semaine :

ADER, FICARD, TAJAN, 12, rue Favart (15002), 281-80-07,

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-67-68.

BINOCER, 8, rue La Boétie (75008), 263-78-50.

Le BLANC, 32, avenue de l'Opera (75002), 286-24-48.

BOINGCARD, DE BRECKEREN, 2, rue de Pruvence (75009), 770-81-36.

BONDU, 17, rue Drouot (75009), 770-38-16.

CHARBONNEAUX Catherine, 194, Fbg St-Honoré (75008), 239-68-38.

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 720-15-94.

COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Beliechasse (75007), 535-85-44.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (ancienn. REKIMS LAURIN), 12, rue Drouot (75008), 246-61-16.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 770-00-45.

NERET-MINET, 31, rue Le Peletier (75000), 770-01-779.

OGER-DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 246-88-85.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, 16, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-88-38.

RENAUD, 8, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-48-95.

ROGERT, 24, avenue d'Eylau (75016), 727-95-34.

ROGEON, 16, rue Millon (75009), 878-81-06. - Études annonçant les ventes de la semaine :

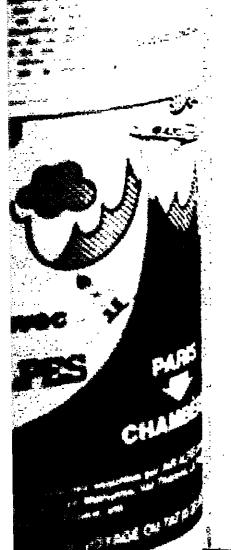

- En version originale : GAUMONT AMBASSADE - HAUTEFEUILLE PATHÉ . PLM SAINT-JACQUES - GAUMONT HALLES

En version française : MONTPARNASSE 83 - FRANÇAIS PATHÉ





GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES, v.o. (Stéréo dolby)
HAUTEFEUILLE, v.o. (Stéréo dolby) - GAUMONT HALLES, v.o.
FRANÇAIS, v.f. (Stéréo dolby) - CLICHY PATHÉ, v.f.
CAPRI GRANDS BOULEVARDS, v.f. - ATHÉNA, v.f. (Stéréo dolby) 4 TEMPS la Défense - ARGENTEUIL

€Gaumont∃

Producteur EMILIANO PIEDRA

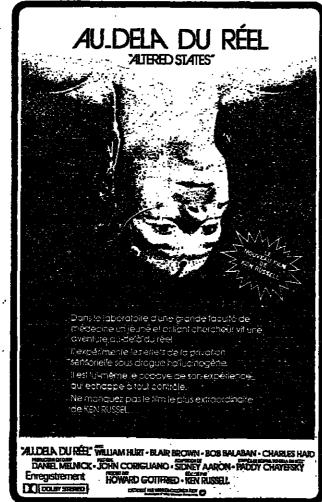

# **SPECTACLES**

Les films marqués (\*) sont interdits an moins de treize ans (\*\*) au moins de dix-huit ans

#### La cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h.: la Loupiote, de J. Kemm et J.-L. Bouquet; 19 h.: Not so dumb, de K. Vidor; 21 h.: Faux mouvements, de W. Wenders.

BEAUEOURG (278-35-57) 15 h.: David Harum, de A. Dwan; 17 h.: Mademoiselle Julie, de A. Sjöberg; 19 h.: Tas pas 100 bal-les?, de P. Mora.

#### Les exclusivités

AGATHA (Pr.); Action République,
11° (805-51-33).

ALLEMAGNE MERE BLAFARDE
(All., v.o.); Marais, 4° (278-47-86).

1'AMANT DE LADY CHATTERLEY
(Pr.-Ang.) (\*), V. angl.; Marbeut,
8° (225-18-45); V. Cr.; U.G.C.
Opéra, 2° (261-50-32), Montparnos,
14° (327-52-37) Opéra. 2 (281-50-33). Montparnos, 14\* (327-52-37)

L'AMOUR NU (Pr.): Imperial, 2\* (742-72-52); Saint-Germain Huchette, 5\* (833-83-20); Montparnass 33, 6\* (844-14-27); Colisée, 2\* (339-29-46); Elysées-Lincoln, 3\* (339-29-46); Elysées-Lincoln, 3\* (339-38-41); Saint-Lazare Pasquier, 3\* (357-35-43); Nation, 12\* (343-04-67); P.L.M. Saint-Jacques, 14\* (538-68-42), mer., jeud.; Gaumont-Convention, 15\* (838-42-27); Murat, 16\* (651-89-75); Cilchy-Pathé, 15\* (522-46-01).

L'ANNEE DES TREIZE LUNES (All., v.o.) (\*\*); 14-Juillet-Parnasse, 6\* (326-35-00) H Sp.

NOUS LA VICTOIRE (A., v.o.): Marbeuf, 3\* (225-18-45).

L'ARME A L'CEU (A., v.o.): Marbeuf, 3\* (225-18-45).

L'AU-DELA (It.) (\*\*), v.o.; U.G.C.—Danton, 6\* (329-42-62); v.f.: Eex, 2\* (336-83-93); Biarritz, 3\* (729-69-23); Caméo, 9\* (246-65-44); U.G.C.-Gobelins, 13\* (336-22-44); Montparnos, 14\* (327-93-37); Misiral, 14\* (539-52-43); Paramount Montmartre, 18\* (506-34-25).

AU-DELA DU REEL (A.) (\*), v.o.: Gaumont-Enlies, 1\* (227-49-70), Quartier Latin, 5\* (326-24-67); Gaumont Champs-Elysées, 3\* (339-04-67); v.f.: Capril, 2\* (508-11-69); Français, 9\* (770-33-88); Athéna, 12\* (343-00-65); Cilohy-Pathé, 18\* (522-46-01).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE

(522-46-01). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A. v.o.): Hautefeuille, 6° (633-79-38); Publicis Saint-Germain. 6° (222-72-80); George V. 3° (562-41-46); Marignan. 3° (359-92-82); 14-Juillet-Beaugrenelle, 15° (575-79-79); vf. : Gaumont. Les Hallee. 1° (297-49-70); Elichelleu, 2° (233-55-70); Ermitage, 5° (359-15-71); Paramount Opère, 9° (142-56-31); Nation, 12° (243-04-57); Fauvette, 12° (331-56-80); Montparnasse - Pathé, 12° (322-19-23); Parnassiens, 14° (329-83-11); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Paramount Maillot, 17° (758-48-0). BEAU-PERE (Ft.) (7); Paramount

(24-24); Clichy-Pathé, 18° (522-48-01).

BEAU-PERE (Fr.) (\*): Faramount Odéon, 6° (325-59-83); Monte-Carlo, 8° (225-68-83); Paramount Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount Montparnasse, 14° (329-90-10); Tourelles, 20° (636-51-38).

BELLES, BLONDES ET BRONZERS (Fr.): U.G.C. Opéra, 2° (251-50-32).

LA BIBLE NE FAIT PAS LE MOINE (A., v.0.): U.G.C. Botonde, 6° (633-68-23); Elyaéss Point-Show, 8° (225-67-38); v.f.: Impérial, 2° (742-72-52).

LA BOUM (Fr.): Opéra-Night, 2° (296-62-56).

LES CASSEURS (A., v.f.) (\*): Max

(256-52-56).

LES CASSEURS (A. v.f.) (\*): Max
Linder, 9° (770-40-04): Secrétan,
19° (206-71-33).

CHARULATA (Ind., v.o.): Studio
Cit-le-Cuur, 6° (326-80-25). Git-le-Ceur, 6° (326-80-25).

LE CHOIX DES ARMES (Pr.) (\*):
Faramount-Odéon, 6° (325-58-83):
Paramount-City, 8° (562-45-76);
Paramount-Opéra, 9° (742-58-31);
Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03);
Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

LE DERNIER METRO (Fr.): Elysées-Lincoin, 8° (359-36-14).

DIVA (Fr.): Panthéon, 5° (354-18-64).

sees-Lincoin, & (359-36-16),
DIVA (Fr.): Panthéon, Se (354-15-64),
ELEPHANT MAN (A. v.o.): Lucernaire, & (544-57-34).
EXCALIBUR (A. v.o.): Studio Cujas, Se (354-29-23). — V.f.:
U.G.C.-Opéra, 2e (261-50-32).
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS (A. v.o.) (\*): Movies, 1e (250-43-89): Colisée, 8e (359-29-46): Olympic-Baissa, 8e (350-10-80): Calypso, 17e (380-30-11), sp. — V.f.: Montparnasse 33, 6e (544-14-27), Mar., J.; Français, 9e (770-33-88); Purnassiens, 1fe (328-8-211); Magic-Convention, 15e (528-20-64).
FAME (A. v.o.): Saint-Michel, 5e (326-79-77); LA FERMUR D'A COTE (Fr.): Gaumont-Halles, 1e (227-49-70); Richelled, 2e (233-56-70); Saint-Germain-Studio, 5e (534-14-27); Pachelled, 2e (533-79-33); Mont-parnasse 33, 6e (544-14-27); Pagode, 7e (705-12-15); Blarritz, 2e (723-68-23); Marignan, 8e (339-92-82): Français, 9e (770-386); Athéna, 12e (313-00-65); Frauvette, 13e (331-56-86); Mistral, 14e (539-24-32); Olympic, 14e (542-47-42); Gaumont-Convention, 15e (328-46-01); Secrétan, 19e (206-71-33).
GARDE A VUE (Fr.): Gaumont-Les Halles, 1e (297-49-70); Editiz-Les Halles, 1e (297-49-70); E

46-01); Secrétan, 19: (206-71-33).

GARDE A VUE (Pr.): GaumontLes Halles, 1a' (297-49-70); Berlitz,
2: (742-60-33); Richelten, 2: (233-56-70); Quintetta, 5: (333-79-38);
Collsée, 5: (359-29-46); FranceElysées, 8: (732-71-11); SaintLazare-Pasquier, 8: (337-35-42);
U.G.C.-Gare de Lyon, 12: (34301-59); Fauvette, 13: (331-40-74);
Gaumont-Sud, 14: (327-84-50);
Montparnasse-Pathé, 14: (32318-23); Parnassiens, 14\* (32318-23); Parnassiens, 14\* (32318-25); Ciehy-Pathé, 18: (52527-06); Ciehy-Pathé, 18: (52246-01); Gaumont-Gambetta, 20: (636-10-96)

48-01); Gaumont-Gumbetta, 20° (536-10-96).
L'HOMME DE FER (Fol. v.o.); Studio de la Harpe, 5° (354-34-33); Lucernaire, 5° (564-57-34); La Pagode, 7° (705-12-15), Mer., J. — V.f.: U.G.C.-Opérs, 2° (261-50-32).
LES HOMMES PREFERENT LES GROSSES (Fr.): Berlitz, 2° (742-60-33); Marignan, 8° (339-92-82); Montparnasse-Pathé, 12° (322-19-23).

Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23).

11. FAUT TURE BIRGITT HAAS
(Fr.): Berlitz. 2° (742-60-33);
(Guintette, 5° (633-79-38); Montparnasse 23. 6° (544-14-27); Birritz. 8° (722-69-23); Marignan, 8° (359-32-83); U.G.C.-Gobelins, 13° (335-23-44); Convention - Saint-Charles, 15° (579-33-00).

IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMINUE IGNI (Fr.): Studio de la Contrescarpe, 5° (225-78-37).

INSEMINOID (A., V.I.) (\*\*): Cin'ac Italiens, 2° (336-37).

IRAN, UN PRINTEMPS EN HIVER (Fr.): RECUTAL, 13° (707-28-04).

h. sp.

# cinémas

Paramount - Montparaese, 14 (329-90-10).

NEW-YORE 1997 (A., v.f.): Paramount-Marivaux, 2° (236-30-40).

OUTLAND (A., v.o.): Marignan, 8° (359-92-82).

PASSION D'AMOUE (1t., v.o.): U. G. C. - Odéon, 6° (325-71-08); U. G. C. - Elysées, 8° (339-12-15); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81; 14-Juillet-Bastille, 11° (557-90-81; 14-Juillet-Beaugreneile, 15° (575-79-79). V.f.: U.G.C.-Caméo, 9° (246-66-44); Mistral, 14° (539-52-43); Blenvenue - Montparnesse, 15° (544-25-02); Murat, 16° (651-99-75).

POLYESTER (A. v.o.): Paramount-City, 8° (562-45-76).

POUR LA DEFENSE DU PEUPLE (Ind., v.o.): Maruls, 4° (278-47-86); Saint-Sèverin, 5° (354-50-91).

POUR LA PEAU D'UN FLIC (Fr.) (°):

CIUM. 7.0.): MARTUS. 4" (216-47-86);

Saint-Séverin. 5" (336-50-91).

POUR LA PEAU D'UN FLIC (Fr.) (\*):

Rex. 2" (226-83-83); U.G.C.-Opéra.
2" (261-50-32); Bretagne. 6"
(222-57-97); Normandie. 8"
(339-41-18); Helder. 9" (770-11-25);
U.G.C.-Gobelins. 13" (338-23-44);
U.G.C.-Gobelins. 13" (338-23-44);
Magic-Convention. 15" (828-20-84);
Clichy - Pathé. 18" (522-46-01);
Mistral. 14" (539-243).
PUTAIN D'MISTOIRE D'AMOUR
(Fr.): Quintette. 5" (533-79-28);
(Mer. J.); Français, 9" (770-33-88);
(Mer. J.); Ambassade. 8"
(339-19-08); apartir de V.

REGARDS ET SOURIRES (Ang., v.o.): 14 Juillet-Bastille, 11" (357-90-81);
(Mer. J.).

PEOOFERS. (Fr.): St-Apprindes.

(Mer., J.).

REPORTERS (Fr.): St-André-des-Arts, 6° (326-48-18).

REPOETERS (Fr.): St-André-des-Arts, 6° (325-43-13).

REPN QUE POUR VOS YEUX (A., v.o.): Gaumont - Halles, 1° (297-49-70); Cluny - Palace, 5° (354-07-76); Paramount-Odéon, 6° (325-59-83); Publicis-Chps-Elysées, 8° (720-78-23); Marignan, 8° (720-78-23); Marignan, 8° (359-82-82). — V.f.: Res. 2° (361-50-32); Paramount-Marivaux, 2° (261-50-32); Paramount-Marivaux, 2° (225-57-97); Ermitage, 8° (359-15-71); Paramount-Bastille, 12° (325-15-71); Paramount-Opéra, 9° (742-55-31); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Oriéans, 14° (540-45-91); Paramount-Oriéans, 14° (540-45-91); Paramount-Malliot, 17° (138-24-24); Paramount-Gambetta, 20° (635-10-96).

RUST NEVER SLEEPS (A., v.o.): Forum, 1e (37-53-74); Impérial, 2° (742-72-52), Mar, Jen; Elysées Point Show, 8° (225-67-29); Paramassiens, 14° (329-83-11).

LE SALON DE MUSIQUE (Ind., (v.o.): 14 Juillet-Parmasse, 6° (326-58-90)

TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Fr.-Tun.): Eichelleu, 2° (233-55-70); Marignan, 8° (359-27-82); Caméo, 9° (246-66-44); Miramar, 14° (320-89-52).

89-52).

TARZAN, L'HOMME - SINGE (A. v.o.): UGC Danton, 6° (329-42-62); Ermitage, 8° (339-15-71). —

V.f.: Bex, 2° (236-83-33); UGC Gara e Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gara de Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gobelina, 13° (336-23-44); Miramar, 14° (329-89-52); Mistral, 14° (539-52-43); Magic - Convention, 15° (828-20-64); Images, 18° (\$22-47-94); Secrétan, 19° (206-71-33).

### LES FILMS NOUVEAUX

L'ECOLE DES DRAGUEUSES, film américain de Samuel Weil. V.I.: Paramount-Marivaux, 2 (296-80-40): Paramount-2. (296-80-40); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03); Para-mount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Para-mount-Montmartre, 18 (806-34-25). ' LES MATOUS SONT ROMAN-LES MATOUS SONT ROMAN-TIQUES, film français de Sotha. — U.G.C. Danton, 6° (329-42-62); Blarritz, 8° (723-69-23); Caméo. 9° (246-68-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); Montparnos, 14° (327-52-37); Convention Saint-Charles, 15° (579-31-00). LE PROFESSIONNEL, film fran-Charles, 15" (579-31-00).

LE PROFESSIONNEL, film francels de Georges Lautaer.

Gaumont - Halles, 1a" (297-48-76); Berlitz, 2" (742-60-33); Richelieu, 2" (223-56-70); Ciuny - Paince, 5" (359-41-76); U.G.C. Odéon, 6" (325-71-08); Ambassade, 5" (359-41-18); Normandie, 5" (359-41-18); Saint-Lazare-Pasquier, 8" (337-34-33); Rollywood - Boulevard, 9" (770-10-41); Paramount-Bastille, 12" (337-30-31); Nation, 12" (343-04-67); Pauvette, 15" (331-60-74); Gaumont - Sud, 14" (327-84-50); Montparnasse, 15" (544-25-02); Gaumont-Convention, 15" (328-43-27); Bienvenué-Montparnasse, 15" (727-49-75); Paramount - Maillot, 17" (768-24-24); Wepler, 15" (522-44-01); Gaumont-Gambetta, 20" (636-10-96).

Galmont-Gambetta, 20 (636-10-26).

LE SANG DU FLAMBOYANT, film franco-antillais de Francis Migeat. — Forum, le 227-52-74); Saint-Germain-Village, 5 (533-63-20); Manfellie, 9 (770-72-36); Pernassiens, 14 (329-53-11).

MOURIE A SELFAST, film américain de Tony Luraschi (à partir du 23). — V.o.: Gaumont-Halles, 1e (237-23-70); Hautefeuille, 6 (833-73-23); Ambassade, 8 (339-19-08); PLM Saint-Jacques, 14 (539-63-23).

NOCES DE SANG, film espagnol de Carlos Saura (à partir du 23). — V.o.: Quintette, 5 (633-18-33); Pagode, 7 (70-12-15); Ambassado, 8 (339-19-06); Id-Juliet - Bastilla, 11 (337-93-81); Purnassiens, 14 (323-23-11). — V.f.: Impérial, 2 (742-72-52).

JAZZ SINGER (A., v.o.): Marbeuf, 8° (225-13-45).

LABYBINTHE (Fr.): Espace-Gaité, 14° (327-95-94).

MADAME CLAUDE 2 (Fr.) (°°): RIO-Opéra, 2° (742-82-54); Marbeuf, 8° (225-13-45): Miramar, 14° (320-88-52).

LA MALEDICTION FINALE (°) (A., v.o.): A partir de V. V.f.: A.B.C., 2° (226-55-54); Esritix, 2° (742-60-33).

MALEVIL (Fr.): Studio-Raspail, 14° (320-38-98).

MOI CHRISTIANE F. (°) (All., v.o.): Paramount Opéra, 9° (742-91-76-23); Paramount Gefaxie, 13° (329-90-10).

MOI CHRISTIANE F. (°) (All., v.o.): Paramount Gefaxie, 13° (329-90-10).

NEW-YORK 1997 (A., v.f.): Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Kinopano-rasse, 14° (329-90-10); Convanion St-Charles, 15° (579-33-00).

LA VIE CONTINUE (Fr.): UGC Danton, 6° (323-42-62).

PASSION D'AMOUR (It., v.o.): La VIE CONTINUE (Fr.): UGC Danton, 6° (323-97-77). E. sp. — V.f.: Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

LA VIE CONTINUE (Fr.): Luxembourg, 6° (332-97-77). E. sp. — V.f.: Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

#### Festivals

BUSTER KEATON, Marais, 4° (278-47-86): les Lois de l'hospitalité.
MARLENE DIETRICE (v.o.). ActionLa Fayette 1873-80-50: : Manpower.
PIERRE BAROUH, Escurial, 13° (70728-04): l'Album de famille.
OURNEES DU CINERRA CHINOIS
(v.o.). Franca-Elysées, 8° (722-71-11)
les Sœurs de la scène; le Printemps précoce.
WESTERNS (v.o.). Olympic, 14° (54267-42): Commancheros, 18 Horde
Sauvage. sauvage.
WISEMAN (v.o.), Olympic, 12
(342-67-42), Model; Essen; Canal

CERARD DEPARDIEU, Calypso, 17e (380-30-11), 14 h : Sept morts sur ordonnance; 16 h : Inspecteur la bavure: 18 h : Dites-lui que je l'aime; 20 h : la Dernière Famme; 22 h : 15 : Buffet froid.

#### Les séances spéciales

Les Séauces Spèciales

A BOUT DE SOUPTLE (Fr.): Edite A Pilms IT® (622-44-21), 18 h. 15. AFFEBUX. SAIASS ST MECHANTS (IL, vol.): Cide Seine, 57 (225-65-69), 20 h. 13. AMERICA AMERICA (A., vol.): Templiers, 39 (272-94-55), sf mardi. 19 h. dim., 18 h. 30. BABY DOLL (A., vol.): Templiers, 39 (273-94-55), mer, ieu., van., 22 h. sam., 17 h. dim., 21 h. 30. LE RAIL DES VAMPIRES (A., vol.)

(\*\*): Laixembourg, 6\* (633-97-77), 24 h. 26 h. 30. BONNIE AND CLYDE (A., vol.): Ciné Seine, 57 (354-85-91), 18 h. 10. SOURLE AUX. (Pol., vol.): Saint-Ambroise, 11e (700-89-16), sam., 19 h. 15, jeu., 19 h. 50, mar., 17 h. 50. BONNIE AND CLYDE (A., vol.): Ciné Seine, 6\* (232-97-77), 24 h. SOURLE ROGERS (A., vol.): Olympic Saint-Germain, 6\* (232-257-23), 23 h. BUCK ROGERS (A., vol.): Olympic Saint-Germain, 6\* (232-257-23), 23 h. BUCK ROGERS (A., vol.): Ciné Seine, 6\* (234-73-71), 23 h. 20. LE CHRIST STST ARRETE A REGUL (IL, vol.): Châtelet Victoria, 18 h. 45. (IL): Templiers, 3\* (272-94-55), D. 14 h 30. Mar. 23 h. SOURLE STOLLE ST NEE (A., vol.): Saint-Gerwain, 6\* (232-94-12), 22 h. TOMMY (A., vol.): Suidio Galanda, 5\* (334-72-71), 23 h. A BOUT DE SOUFFLE (Ft.): Boîte à Pilms, I? (622-44-21), 18 h. 15.

AFFREUX, SALES ET MECHANTS (1t., v.o.): Ciné Seine, 5° (325-95-99), 20 h. 15.

AMBERICA AMERICA (A., v.o.): Templiers, 3° (372-94-56), sf mardi, 19 h., dim., 18 h. 30.

BABY DOLL (A., v.o.): Templiers, 3° (272-94-56), mer., jeu., ven., 22 h., sam., 17 h., dim., 21 h. 30.

LE RAL DES VAMPIRES (A., v.o.) (°): Luxembourg, 9° (633-97-77), 24 h.

LE BOIS DE BOULEAUX (Pol.,

Mar. 21 h; Lun. 19 h 15; Mar. 17 h.

LE DERNIER TANGO A PARIS (=)
(Fr.-It.): Châtelet - Victoria, 1c; (508-94-14); 16 h; 8.0 h 20; Opéra Night. 2° (256-52-56); Mer., Dim. 20 h; Jeu. 14 h, 16 h, 10, 18 h 20; Lun., Mar 14 h, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 30; Ven. 14 h, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 30; 22 h 40.

DERSOU OUZALA (50v. v.o.): St-Ambroise, 11° (700-83-16); Ven. 20 h; St-Lambert, 15° (532-91-68); Jeu. 21 b 15, Dim. 19 h; Lun. 17 h.

DUELLE (Fr.): Olympic Entrepér 17 h.
DUELLE (Fr.): Olympic Entrepôt,
14\* (542-67-42); 18 h.
L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.o.)
(\*\*). St-André-des-Arts, 6\* (326-48-18); 24 h.

48-18); 24 h

LES ENCHAINES (A., v.o.) : Châtalet Victoria, 1cc (508-84-14);
20 h 30; Palace Croix-Nivert, 15c (374-95-04); Dim. 21 h; Lun. 16 h.

RT DIEU CREA LA FEMME (Fr.) (co) : Olympic Entrepôt, 14c (542-67-22); 18 h

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : Ranelagh, 16cc (228-64-44); Sam. 14 h 15; Dim. Mar 20 h 30

LA FEMME DE L'AVIATEUR (Fr.) : Olympic Entrepôt, 14c (542-67-42), 18 h.

Olympic Enterpot, 14° (542-67-42), 18 h.

LA FEMME ENFANT (Fr.): Studio 43, 9° (770-63-40), mar. 20 h. 30

LA FLUTE ENCHANTES (Sudde v.o.): Boite à Films, 17° (622-44-21), 5, D., 15 h 45.

HAROLD ET MAUDE (A., v.o.): Lenembourg, 6° (633-97-77), 24 h

HISTOIRE D'O (Fr.) (\*\*\*): Boite à Films, 17° (622-44-21), 13 h. 30, J., V., L., Mar

HUIT ET DEMI (It., v.o.): Denfert, 14° (321-41-01), Mer., V. D., Mar

L'IMPORTANT. C'EST D'AIMER (Fr.): Boite à Films, 17° (622-44-21), 20 h. 15, (51 Mer.), 18° (822-44-21), 20 h. 15 (51 Mer.), 18° (622-44-21), J., V., L., Mar., 13 h 15.

J'IRAI CRACHER SUR VOS TOM.

BES (Fr.): Boite à Films, 17° (622-44-21), J., V., L., Mar., 18 h

I VITTELLOMI (It., v.o.): Denfert, 14° (321-41-1), J., V., L., Mar., 18 h

I VITTELLOMI (It., v.o.): Denfert, 14° (321-41-1), J., V., L., Mar., 18 h

I TAIME MOI NON FLUS (Pr.) (\*\*\*): Boite à Films, 17° (622-44-21), J., V., L., Mar., 17° (622-44-21), J., V., L., Mar., 18 h

I TAIME MOI NON FLUS (Pr.) (\*\*\*): Boite à Films, 17° (622-44-21), Mer., S., D., 14 h.

(325-60-34).

LES CRIMINELS (A., v.o.) (\*):

St-Andró-des-Arts, \$\pi\$ (328-48-18):

Elysées - Lincoln. \$\pi\$ (358-38-18):

14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81). A DERNIERE FOLIE DE MEL, BROOKS (A. v.o.) ; Studio-28, 18\* (506-36-07), H.Sp.



CONNAISSANCE DU MONDE

# Salles Flayel : Dim. 25 oct (14 h. 30) - Ma. 27 (18 h. 15) - Jeu. 29, V. 30 (20 h.30) HORIZONS TIBÉTAINS

Récit Pierre TAIRRAZ Film de Pierre TAIRRAZ de René VERNADET Par les hauts cols himalayens de 5 000 m. - A pied vers la pays des maîtres des montagnes - Cimez et hommes sux frontières du cièl - Une culture millénaire - Monastères fabuloux - Fêtes profance et raligiouses.

\*\*AGGEMUSHA\*\* (Jap., V.A.): Saint-Ambrolse, 11° (700-89-16), J., Mar., 21 h. 15.
\*\*LISZTOMANIA\*\* (Ang., V.A.): Earelagh, 16° (262-64-44), Mer., J., V., S., D., 22 h.; S., 17 h. 30, L.; 20 h., D., 18 h.

\*\*LE LOCATAIRE\*\* (Fr.)\* (\*): Saint-Lambert, 15° (523-91-65), V., D., 21 h. 15, S., 19 h.

\*\*LOS OLVIDADOS\*\* (Mer., V.A.): Cind-Seine, 5° (325-85-92), 16 h. 15.

\*\*LA MAISON DU DI EDWARDS\*\* (A., V.A.): Palace Croft-Niver, 15° (374-95-04), V., 19 h., S., L., 21 h.

\*\*MALATHON MAN\*\* (A., V.A.)\*\* (\*\*): Cind-telet-Victoria, 12° (562-94-14), 22 h. 20.

\*\*MEDEE\*\* (It., V.A.): Palace Croft-Niver, 15° (374-95-04); S., 19 h., D., 15 h. 30.

\*\*LES MISFITS\*\* (A., V.A.): Boite A Filma, 17° (622-44-31), Mer., J., V., L., Mar., 15 h. 45.

\*\*MORT A VENISE\*\* (It., V.A.): Saint-Lambert, 15° (232-91-95), J., V., 19 h., Mar., 21 h.

\*\*NORTHENLIGHTS\*\* (A., V.A.): Saint-Lambert, 15° (323-91-95), J., V., 19 h., Mar., 22 h.

\*\*NORTHENLIGHTS\*\* (A., V.A.): Saint-Lambert, 15° (523-91-95), J., V., 19 h., Mar., 22 h.

\*\*NORTHENLIGHTS\*\* (A., V.A.): Saint-Lambert, 15° (523-91-95), J., V., 19 h., 19 h., 19 h.

\*\*NORTHENLIGHTS\*\* (A., V.A.): Saint-Lambert, 15° (523-91-95), J., V., 19 h., 19 h., 19 h., 19 h.

\*\*NORTHENLIGHTS\*\* (A., V.A.): Saint-Lambert, 15° (523-91-95), J., V., 19 h., 19 h., 10 h., 19 h., KAGEMUSHA (Jap., v.a.): Semt-Ambrolse, 11º (700-89-16), J., Mar., 21 h. 15.

Merc., V. 21 h., D. 17 h. 30

RENCONTRISS AVEC DES HOMMES

REMARQUABLES (Ang., v.o.):

Saint - Ambroise, 11° (700-89-18),

V. L. 17 h. 50.

REPULSION (Ang., v.o.) (\*\*):

Châtelet-Victoris, 1\*\* (508-94-14):
16 h. 10. Ven. 0 h. 20.

SAUVE QUI PEUT LA VIE (Fr.):

Studio Calanda, 5° (354-72-71):
20 h. 30.

AUTANT EN EMPORTE LE VENT (A., v.o.): Elysées Point-Show, 8° (225-67-29); Marbeuf, 8° (225-18-45). — y.f.: 3 Haussmann, 8° (770-(123-61-21; Marcell, 3° (23-13-13);

— Vf.: 3 Haussmann, 9° (770-47-55).

LA BLONDE ET MOI (A. v.o.):
Studio Bertrand, 7° (783-64-66),
H.Sp.
BUTCH CASSIDY ET LE RID (A., v.o.): Parnaesiena, 14° (329-83-11);
SSUDIO-28, 18° (806-36-07), H.Sp.
CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (A., v.o.) (\*): Paramount-Odéon, 6° (325-59-83).

CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.) (\*): Champollion, 5° (354-50).

CIN E M A PAS MORT, MISTER GODARD (A., v.o.): Vidéostone, 6° (325-60-34).

PREMIER' MARDI JAZZ A CRÉTEIL **GEORGES ADAMS/** DON PULLEN QUARTET Piace Salvador Allende tél. 899 94 50 M° Creteil Préfecture

VINCENNE Pari jumelė dans toutes les courses

989-67-11

هكذا من الأصل

ا من المعلق المستعلق على المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المس المستعلق ال

PREMIÈRE CHAINE : T 20 h 30 Dramatique : le Rembras

notre te e journe votre ref

Magazine : La rage da

th Magazine : La rage de l'une simple de G Suffert.
Decurs de cope et Cepte.
Decurs de cope et Cepte.
Decurs de cope et Cepte.
Decurs de copperation de France.
Decurs de completent, G Recurs de la Caronica de Recurs de la Caronica 2 h 15 Jeumai. DEUXIÈME CHAINE 20 h 35 Cinema : In Regard due Property Servers area in a property Servers Servers

PREMIÈRE CHAINE : T

12 h 5 Jeu : Réponse à Lauf. 12 h 25 Une minute pour les tes Out and prive entre partieu ta h 36 Widi premiere. tah Journal 13 h 35 Emissions régionales. g n 50 Objecto sance.

15 h 38 Securito routière. 16 h C'est à vous. 18 h 25 L'ille aux enfants. 18 h 50 Avis de recherche.

is h 20 Emissions regionales. Sh 20 Emissions (eg. 2h 45 Les paris de TF 1.

Sh 50 Télebam : Feu Don Juge.
Structure Concrues Change
Salariate Room Maineant, any
prof. Of Tamatia.

2 h D Document : Les médicals 1.7 Abres et ? Pesnot, 213 Philatelie-Ciub.

And the interries de Lou-us des D.T. . Escate la sa-terior . R. Terra de la Platia de Una da cada cara . 82. DEUXIÈME CHAINE : / 10 4 36 4 N.T.L.O.P.E.

12 n 5 Passaz pono m**e vois.** -12 h 30 Serie : La vie des autres 12 h 45 Journa! 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face a vous. 14 h Aujourd hai madame.

Di teman i bre nour quel 5 h Sèrie : L'Echange. E h 50 Magazine : Quatre saisor 16 h 50 La later sion des télémpe 17 h 26 Fenê're sur... 16 h Recre A 2 Man The la parale; 7 le h 39 C'est la vie.

18 h 50 Jau . Des chiffres et des 13 h 20 Emissions regionales. 19 h 45 Les cens d'ici. 20 h Journal. 20 h 25 Feuilleion : Marie... Mask

7 h 35 Apostrophes. Magazia - - - Talre de B. Pr

Dis Ciné-club (cycle Orson Plim american d'O. Welles i J. Nolan, E. Barrier, P. W. R. McDowsi, (N., Rediffusion O Plucieum nominations s interventies, mardi 20 octobre, sein de la sociate FR 3, parmi quelles un sociate FR 3, parmi

sen de la soviete FR 3. parmi quelles un fond nombre conce l'emission nécidorizadaire « le Nova vendred» de Monde de vendred de la Robert fonde devien rédacteur en classion, et magazines seront conflès de fa

Vendredi 23 octobre o 20 beures COURSES

Pari Trio à chaque réunion elenez votre robie au e Prive

Prochaines soirées : 26, 28 et 30 actobre

### Jeudi 22 octobre

# PREMIÈRE CHAINE : TF1

\*

4

**₹** 7.

#T#\*

₹X Reserve

海外

AMEN

20 h 30 Dramatique : le Rembrandt de Verrières. Réalisation P. Goutas, avec E. Viriojeux, A. Gaylor, A. Vaimy...

# **VOUS AVEZ PLUS** DE 55 ANS... ... lisez

# notre temps

# le journal de votre retraite

22 h Magazine : La rage de lire. th magazine: La rage de me.
Une émission de G. Suffert.
Decaux, de cape et d'épèe, avec A. Decaux (Dictionnaire d'histoire de Francs), Cazenave (le Retour des templiers), C. Hermary-Vielle (le Grand Vizir de la nuit) G. Bachet (les Vergers d'Osiris).
et M. Cazenave (le Retour du templier).

### DEUXIÈME CHAINE : A2

23 h 15 Journal.

20 h 35 Cinéma: le Regard des autres.

Pilm français de F Solanas (1980)

Une suite d'entretiens avec des handicapés physiques racon'ant leurs manières de sivre et leurs problèmes.

Pernando Solanas, cinéaste argentin estie en France, a réusi, avec le concours d'une psychopédagogue, Monique Saladin, à fairs comprendre,

sans apitolement, le sort des handicapés et leur droit à l'insertion sociale.

22 h 20 Divertissement : Elle court, elle court l'opératis.
Des extraits des Saltimbanques, Chanson gitane, Prasquita, le Pays du sourire, la Fille de madame Angot.

23 h 10 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

28 h 35 Chaema: le Soupçon.

Film italian de F Maselli (1974), avec G. M. Volonte.

A Girardot. R. Salvatori, G. Lavia, R. Corazzari,
G. de Carli
En 1934, un communiste italien, ensoyé de Paris
par le comule central en exil de son parti, vient
a Turin, sous une lausse identité, pour prendre
contact avec les clandestins de l'intérieur. Sa
mission en Italie jasciste cache un piège.
Admission étim politique La tension constante
de la mise en soène recrée parjatiement un climat
de surveillance et de soupçon, une époque historique elle conduit à une gualise lucide des
rapports du P.G.L. avec le stalinisme.

22 h Journal,

## FRANCE-CULTURE

29 h. Thétare ouvert à Lille : «Entre chien et loup», de D Lemahieu ; «le Petit Monde ancien», de D Ducos : «Détonation», de T. Mare ; «les Cam-pagnardes», de R. Lyssyk. 22 h 30, Nuits magnétiques : Risques de turbulence ; Ce soir on déménage.

#### FRANCE-MUSIQUE

28 h 30, Concert (Festival d'Aix - en - Provence, église Saint-Sauveur 23 juillet 1981) : œuvres de W. Byrd, R. Vaughan-Williams, G. Gabrielli, S. Rachmani-nov, J. Bennett, T. Morley, J. Dowland, T. Vautour, A. Brückner

nov. J Bennett. 1. Morisy, J Downston, 1. Tannon, A Brückner 22 h 30. Ouvert la nuit: les muniques du spectacle (Breent. Staben. Young, Bernstein, Delerus, Chi-hara); 0 h 30, Les chants de la terre: musiques traditionnelles d'Asie, d'Afrique et de l'océan Indien.

# Vendredi 23 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF ]

12 h 25 Une minute pour les femmes.
Out aux prèts entre particullers mais à condition

12 h 30 Midi première.

13 h Journal. 13 h 35 Emissions régionales.

13 h 50 Objectil santé.

14 h 5 Emissions pédagogiques. L'hôp!tal aujourd'hui : l'accueil du malade ; trans-

18 h C'est à vous.

18 h 25 L'ile aux entants.

18 h 50 Avis de recherche. Annie Cordy. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les paris de TF 1.

20 h 30 Téléfilm: Feu Don Juan.
Scénario et dialogues Claude Imbert.
Réalisation Régis Miloent, avec J.-L. Boutte, Ch. Issartel, W. Christie...
21 h 30 Document: Les médecius de l'art.
De P. Alfonsi et P. Pesnot, réal. A. Schwarzstein.

22 h 30 Philafélie-Club.

Avec une interview de Louis Mezandeau, ministre des F.T.T.; l'Ecole navale fête son sesquicentenaire: Reportage « Phila-Tokyo &1 »; Présentation du catalogue \$2.

# DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 30 A.N.T.I.O.P.E. 12 h 5 Passez donc me voir.

12 h 30 Série : La vie des autres.

13 h 35 Emissions régionales

13 h 50 Face à vous. 14 h Aujourd'hui madame.
Du temps libre, pour quol faire?
15 h Série : L'Echange.

15 h 50 Magazine : Quatre salsons.

16 h 50 La télévision des téléspectateurs.

Le plaisir d'écrire. h Récré A 2. Mes mains ont la parole : Tistou ; Babar le petit

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les gens d'ici.

20 h 35 Feuilleton : Marie... Marie.

21 h 35 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot. Probable, possible

23 h 5 Ciné-club (cycle Orson Welles): Macbeth Film américain d'O. Welles (1948). Avec O. Welles, J. Nolan, E. Barrier, P. Webber, D. O'Herlihy, R. McDowall (N., Rediffusion).

 Plusieurs nominations sont intervenues, mardi 20 octobre, an sein de la société FR 3, parmi les-

# TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pour les jeunes. Les Wombles : Mixmo-Match ; Des livres pour nous ; les encyclopédies. 18 h 55 Tribune libre.

Cercles d'études : détente, sécurité, désarmement. 19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 55 Dessin animé.

Les leux.

grands valsseaux.
Un reportage de C. Petron.
L'évolution de la construction navole du dix-neuvième siècle à nos jours.
Zi h 30 Paroles et musique pour un portrait : L-C. Pas-

cal.

Béal. C. Baumann.

En compagnie de la comédienne Françoise Christophe, du poète rémois Bernard Dimey, le chanteur et acteur éroque ses souvenirs.

22 h 25 Journal.

22 h 45 Magazine : Thalassa. Vers la civilisation des meriens...

# FRANCE-CULTURE

13 h 30, Musiques extra-européennes.

13 h 39, Musiques extra-curopéennes.
14 h 5, Ons : Chèvres et moutons.
14 h 5, Un livre, des voix : «L'Aman » d'E. Sulierot.
14 h 47, Les inconnus de l'histoire : Thomas Platter.
15 h 50. Contact.
16 h, Pouvoirs de la musique.
18 h 30, Fenilleton : Pour Dieu et le roi, de M. Schi-

19 h 25. Jazz à l'ancienne.

19 h 25. Jazz à l'ancienne.
19 h 30. Les grandes avenues de la science moderne: Le champ magnétique terrestre.
20 h. Emission médicale: La réinsertion des malades mentaux (en liaison avec TF 1).
21 h 30. Black and blue: Les ctubes > qui durent.
22 h 36. Nuits magnétiques: Risques de turbulence: ce soir on déménage.

# FRANCE-MUSIQUE

12 h 2, Midi-Deux: Magazine de la vie musicale;
12 h 30, Jazz classique; 14 h. Musique légère:
œuvre de Popp. Bossein, Duclos, Gabaye.
14 h 30, Les enfants d'Orphée: Emission pour l'enstêguement primaire; 15 h. Points-Contrepoints:
Œuvre de Haydn. Beethoven. Mozart, Schubert,
Brahms; 18 h 2. le Club du jazz.
18 h 30. Quotidien-Concert: Bécital B. Soustrot, trompetté et P. Houbart, orgue, dans des œuvres de
Mouret, Franck, Lœiliet, Landowski, Widor, Vienne,
Haëndel et Gervaise; 20 h. Le Boyaume de la
musique: Les anciens: Y Chiffoleau, violoncelliste,
premier prix du concours international de Enda-

premier prix du concours international de Buda-

preside prix de Concours invernational de Sunapest.

20 h 20, Concert (Théâtre des Champs-Elysées 6-111980): « Suite provençale » de D. Milhaud; « Concerto pour piano et orchestre nº 2 en ut mineur » de
Rachmaninov; « Symphonie en ré mineur » de C
Franck, par le Nouvel Orchestre philharmonique,
dir. E. Mata, avec F.-J. Thioliter, piano.

22 h 15. Ouvert la nuit: Portrait par petites touches .

P. Aguessy, piano, dans des œuvres de Lisst et
Bartok: 22 h 5, Vieilles circs: le Quatuor Ondricek interpréte le « Quatuor nº 1 » de Smetana;
0 h 5. Jazz Forum: présentation du Pestival de

# MAL D'AMOUR

# Attention, il ne faut quand

même pas tout mélanger. D'accord pour le docudrame, ce panaché de documentaire et de dramatique réalisé pour la pre-mière fois, il y a plus de vingt ans cèjà, par Peter Watkins, avec Averty, le seul téléaste à avoir acquie une réputation internationale. Des docudrames, depuis le temps, on en a fabriqué par centaines, du châine en chaîne, sur toutes les télés du monde occidental. C'est un genre accepté, agrée. Pas d'accord, en revanche, pour... comment appe-ler ça. , l'enquête truquée entrelardée en cachette de scènes confiées à des acteurs. Ca se fa't peaurous. Parce que c'est plus simple ; parce que l'homme de la rue sera rarement aussi natural, sussi spontané que l'homme de métier; parce que le vrai n'est pas forcément vraisemblable et parce que, de toute façon, le public n'y verra que

du feu. Exact. Si yous ne nous en dites rien, nous n'en saurons rien. Dans ces cas-lè, pas de problème, il faut tricher, dissimuler et ne jamais montrer le bout de l'oreille. Seulement voilà. certains de nos journalistes sont à ce point démangés par l'envie de faire œuvre créatrice qu'ils intitulent « récit » un simple reportage sur les difficultés du couple — le pense à « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? . mercredi, sur TF 1. Et ils inscrivent au générique de ont participé à l'émission sans préciser dans quel rôle. Du coup, la crédibilité s'envole, la

confiance s'effondre, A travers ces scènes ou vécues ou jouées, os qui frappe, c'est le côté franchement casse-pleds des bonnes femmes. Elles n'arrêtent pas d'asticoter leurs bonshommes, de bouder, de récriminer, de tisonner les cendres mai éteintas de la passion. Elles li y a, vous le savez trois divorce: pour cinq mariages, et quand on divorce, dans la plu-part des cas, c'est pour ee

Or on a à peine mentionné le d'ame le plus difficile à sur-monter, celui de l'intrusion d'un tiers dans une relation à deux, le roment douloureux où un amour neuf piétine une vieille tendresse à son tour exigeante. brûlant de fureur possessive. La jaiousie, mai honteux, mai pé-nible, symptôme pourtant révélateur du mai d'amour, ce couple très à cheval sur la liberté

Deuxième volet de ce dyptique, Et si le bal recommencait « évoqua, avec un peu de gêne sur les bords de la part des enquêteurs, l'amour à la retraite et même à la préretraite, imaginez-vous que la plus importante nées, écrivait récemment dans Elle un éminent sociologue c'est que la plupart des individus entre cinquante et soixante ans maintlement une activité sexuelle normale. Vovez-vous ca! Qui aurait pu croire qu'à ces ageslà, l'âge de Giscard, de Montand, de Rosalyn Carter, on puisse encore faire des choses pareilles ? C'est Insensé! Et pourtant c'est ainsi. Et pas

se :lement à solxante ans. A scixante-quinze ans, novs dira rier, - l'amour, les sentiments, on a que ça à penser. Et pas seulement à solxante-quinze ans. A colxante-dix-huit ans. Germaine - elle est ravissante, ce qui ne gáche rien, - a refait quatre fols sa vie depuls la mort de son mari. Er pas seulement à soixantedix-huit ans. A quatre-vingts ans, René est fou de sa Suzette elle est de 1908. Un jour, elle a glissé un mot sous sa porte - l'ai envie de vous embrasser. Il s'est précipité. Et voilà. Ses enfants, see petits-enfants, ont beau faire les gros yeux, il est houreux : n'en finit pas de saque donne le plaisir d'almer. Et d'être almé.

CLAUDE SARRAUTE.

# Distinctions

— M. Jacques Chirac, maîre de Paris, a remis mardi les insignes de grand officier de l'ordre national du Mérite à Stanislas Fumet, l'ancien directeur de Temps présent, auteur d'une œuvre (l'impatience des lémites, Léon Bloy captif de l'absolu, le Néant contesté, etc.), qui mi a valu le grand priz de la littérature catholique.

M. et Mme François-Joseph LIQUARD, M. et Mme Jean-Loup ROUBERT, sont heureuz de faire part des fiançailles de leurs enfants Renaud-Marie et Delphine. 51500 Rilly-la-Montagne. 8, rue de Mâcon, 51100 Reima.

#### Mariages

ont la joie de faire part de leur mariage, qui a été célébré le 17 octobre 1981, dans l'intimité. Frangy-en-Bresse (Saone-et-Loire). 38, quai de l'Horloge, 75001 Paris.

Jean-Pierre TUIL
sont heureux de faire part de leur
mariage qui aera célébré la samedi
24 octobre 1981.
4. impasse de la Gaîté,
75014 Paris.

- Le président de la LICEA et le comité central ont le regret d'annoncer le décès Charles-Auguste BONTEMPS.

Charles-Auguste Bontemps fut l'un des fondateurs de la LICRA.

de l'Ecole polytechnique, croix de guerre 1914-1918,

croix de guerre 1914-1918, ingénieur principal de l'artillerie navale (C.R.), médaille de la Résistance, leur père, grand-père, arrière-grand-père et parent, survenu le 7 octobre 1981, à l'âge de quatre-ringt-sept ans.

La céràmonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité familiale, le 12 octobre 1981, à Anet (Eure-et-Loir).

Une messe pour le repus de son âme sera célébrée en l'église Saint-Séverin (Paris - 5°), le vendredi 30 octobre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part. 9, quai aux Fleurs, 75004 Paris.

# BARON DE FRANCE, survenu à l'âge de quatre-vingts ans

[Président de la Pédération français [Président de la Pédération francaise des sports équestres de 1963 à 1969, le Baron de France fut l'un des derniers aristocrates qui, dans les instances officielles, et sur le « terrain », se signatait par une courtoisia et un dévouement sans faille à la cause du cheval. C'est sous autorité que Pierre Jonquères d'Oriota remporta en 1964 la médaille d'or de saut d'obstacles aux Jeux olympiques de Tokyo.

# leurs enfants, Mme Madeleine Capaillère, M et Mme Paul Rouyè, ont la douleur d'annoncer le décès du

 M. Pierre Laurent, président de section au Conseil d'Etat, Mme Pierre Laurent, et leurs anfants et netits-enfants

et leurs ahfahis et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de Mine Albert LAURENT, née Suzanne Delabruyère, leur mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenu le 15 octobre 1881, à Antibes-Juan-les-Pins.



-- Pierre JOXE

Valérie ČAŸEUX

# - Frédérique CHABERT

### Décès

M. et Mme Jacques Hervet, leurs enfants et petits-enfants, M. Michai Dodier,

M. Michel Dodier,
Mme Dodier - Hugues,
et leurs enfants,
M. et Mme Jean-Pierre Dodier et
leur fils,
M. et Mme Yves Dodier et leurs
anfants,
Les families Houssay, Bianchet,
Couty, Gigon,
ont la douleur de faire part du
décès de
M. Jean DODIER,
ancien élève

Saut d'oppuseur au l'Oppuseur Tokyo,
Dans les Herès nationaux, il occupa les postes d'inspectaur général des dépôts de Strasbourg et de La Roche-sur-Yon.
Il est également l'auteur d'ouvrages consecrés aux grandes familles de l'éle-

# lientenant-colonel

Pierre LATOURELLE, commandeur
de la Légion d'honneur,
survenu le 15 octobre 1981, à Agen.
Les obsèques ont eu lieu le
17 octobre, dans l'intimité, à Marmande.

Juan-lee-Pins.
Les obsèques ont eu lieu dans le plus stricte intimité familiale.

de Mariage



# à 20 heures COURSES VINCENNES

Vendredi 23 octobre

Pari Jumelé dans toutes les courses Pari Trio à chaque réunion Retenez votre table au « Privé »

989-67-11 Prochaines soitées : 26, 28 et 30 octobre

alternative à Mme Anne Gail-lard, pour les faits de société, et M. Roger Louis, pour les actua-lités internationales. Mme Judith Radiguet, qui a déjà réalisé de nombreux reportages pour la chaîne, s'occupera des actualités françaises et M. Jean Boissonnat, assisté de MM. Sylvain Gouze et Jean-Charles Eleb. de l'économie. M. François Lanzenberg devient

M. François Lanzenberg devient rédacteur en chef de « Soir 3 », aux côtés de M. Maurice Seveno, directeur de la rédaction. [Né en 1947, M. François Lanzenberg est entré an 1978 au service politique de TF 1, et a réalisé en 1978 une série d'émissions sur M. Pierre Mendès France. Il est devenu chroniqueur à Eadio-Canada en 1978.]

[Née en 1939, Mme Anne Gaillard a animé sur France-Inter l'émission « Inter-Femmes », que Mme Jacque-line Baudrier, alors président de Badio-France a brusquement sup-primée de la grille des orserammes au mois de mai 1978 Depuis, Mme Gaillard était reporter au « Nouvel Observateur ».]

[Agé de 32 ans, M. Jean Boissonnat est le rédacteur en chef du
magazine économique el Expansion » et donne chacue matu une
chronique sur Europe I. Il avait
animé, avec Mime Michèle Cotta, le
débat télévisé entre MM. Mitterrand
et Checard d'Estaing, avant le second four des élections présidentielles.] INé en 1925, à Arras, M. Roger

Louis a été journaliste, réalisateur et producteur d'émissions à la télé-vision jusqu'en mai 1988 («Cinq colonnes à la une», «Visa pour l'aveulr», «les Clés du futur»), date à laquelle il a été licencié. Il est fondateur de la société de presse Scopcolor.]

M. Maurice Seveno, qui vient d'être nommé directeur de la ré-daction de Soir 3 et qui est né en 1925, est entré à la Radiodif-fusion française des 1945, au len-

demain de la Libération, et non en 1955, comme une coquille nous l'a fait écrire.

THOMSON IL YA DES FILMS QUE JE SERAIS CAPABLE DE REVOIR DIX FOIS! SERVING LINE OF SERVICE LA SOLUTION: MAGNETOSCOPE

ELECTRONIQUE THOMSON.

- Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, annoncent le rappel à Dieu de Mme Sophie MILLION, veuve du decteur Jean Sédillot, le 8 octobre 1861, dans sa quatre-vingt-septième année.

Ses obsèques ayant été célébrées dans la pius stricte intimité, ils vous invitent à partager leur prière, plus particulièrement à la mease qui sera dite à son intention en l'église Saint-Sulpice, sa paroises, le jendi 29 octobre, à 18 h. 45, N. et J. Boyeldieu, « Chêns Chenu », 28170 Châtesuneuf.

20, rue de l'Odéon, 75006 Paris.

M. et Mins Michel-Pons et leurs enfants,
Agnès et Catherine Pillot,
Mine Michel Mulet et ses enfants,
M. Jacques Pillot,
ont la douleur de faire part du décès de
M. Roger PILLOT,
survanu le 20 octobre 1981.
La cérémonis religieuse aura lieu le vendredi 23 octobre, à 8 h. 45, en l'église Saint-Germain - l'Auxerrois de Pontensy-sous-Bois.
Cet avis tient lieu de faire-part.

— M. Jacques Zavrian, M. et Mme André Zavriew et leurs enfants, M. et Mme Michel Zavrian, ses enfants et petits-enfants,
M. Parouir Bégiarian,
son frère,
ont la douleur de faire part du
décès de

survenu le 20 octobre 1981. La cérémonie religieuse sera célé-brée en l'église arménienne (15, rue Jean-Goujon, Paris-8°), le vendredi 23 octobre, à 10 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière du Père-Lachaise

### Remerciements

— Mine Boris de Gunsbourg. Et ses enfants, remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié jors du décès du

baron Boris EBERLIN

Anniversaires - A ceux qui gardent au cœur le souvenir de Anastasios George LEVENTIS, une pensée particulière est demandée en ce troisième anniversaire de sa mort.

Une messe sera célébrée le dimanche 25 octobre, à 12 heures, en la cathédrale orthodome greeque (7, rue Georges-Bizet, Paris-18°).

# Avis de messes

— Trois ans après la mort de M. Jacques MALBERNAT, directeur d'hôpital, et de son fils Pierre MALBERNAT, la messe célébrée le les novembre 1981, à 10 heures, en le chapelle de l'hôpital intercommunal de Créteil (40, avenue de Verdun) sers dite à leur intantion. ceux qui les ont connus et qui restent fidèles à leur souvenir.

# Soutenances de thèses

-- Université scientifique et médi-cale de Grenoble, vendredi 23 octo-bre, à 15 heures, laboratoire de physiologie animale, M. André Ray de la Ribeyre : «Métabolisme des acides ribonucièiques ribosomiques du cœur de mammifère, modifica-tions au cours de développement hypertrophique ».

DOCTORAT D'ETAT

– (Publicité) –

# **Cures thermales** hivernales

Yous supporterez mieux la mauvaise salson si vous l'agrémentez d'une cure thermale et de détente au soleil du Midi. Trois stations spécialisées (RHUMATIS-MES et VOIES RESPIRATOIRES) vous ouvrent leurs portes pendant les mois d'hivez. GREOUX LES BAINS, en Haute Provence : ait, 300 m sous le ciel le plus pur d'Eu-

AMPLIE LES BAINS. En Roussillon : alt. CAMBO LES BAIRS. En pays basque : alt. 40 m au climat doux et régulier. Informations gracieuses (hébergement et cures) à la SOCIETE THERMALE de chaque station et à PARIS : CHARME THERMALE DU SOLEIL - Maison du Thermalisme - 22, avenue de l'Opéra 75002 PARIS - Tél. 742,67.91 +



collection complète en plusieurs largeurs J. CARTIER

à 30 m de la rue Tronchet

23, rue des Mattarins 8° - tél. 265.25.65



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 335

ta igne T.T.C. 83,50 71,00 OFFRES D'EMPLOI 21.00 24,70 DEMANDES O'EMPLOY 56,45 **IMMOBILIER** 48.00 56,45 56,45 48,00 AUTOMOBILES AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX 140,00 164.64

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES Long/oil \* is no/oil T.T.C. OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI 47,04 14,10 40.00 12,00 36,45 IMMOBILIER 36,45 AUTOMOBILES 31,00 31,00 AGENDA su nombre de pai

immobilier information

En SUISSE, la Fimogest S.A. Lugano est spécialisée en

Consultations fiscales d'entreprises et d'assurances

nts traditionnels. affiliée à bureau légal et notaire.

FIMOGEST S.A.

Lugano (Suisse), via Peri 6, Tél 004191 23 78 47.

Télex Rkog 843035.

villas

**BOURG-LA-REINE** 

Une des plus belies villes 9 P. parc 1.100 m². 702-34-86,

VESARTI très résidentielle, MAISON PIENTE DE TABLE récept. 4ch, suit heb. 175 m², b. jdin d'angle 1.100 m², b. gence De LA TERRASSE, LE VÉSINET : 976-06-90.

maisons

de campagne

Part. à part. de préf. ed récion ALPES MANCELLES

Maison de Campagne

noit. tellas de pays. Pain-pied 110 m²; 2 séj., cuia., ceffer, s. de bns, w.-c., (pout., solives, chem. granit). Atel. chíf tuel, par. 40 m². Et. 72 m²; 2 ch., cab. de tofi, w.-c., Tél., pr., 14,000 m² dont erw. 8,000 m², bolsés. Prix 830.000 f². Teléphone: 583-02-34 (soir).

propriétés

La Ferté-ss-Jouanne (77)

(4 km) gentilhommière briarde, à 1 h. de Paris par autoroute ou train. Besu parc 2 he, meison gardien. Prix: 1.700.000 F. Tel.: 522-88-30 le metin.

VERRIÈRES-LE-BUISSON

VERRUERES-LE-BURSSON

n Isales de la forêt, aupartie
maison récenta 300 m² habita-ble, confort ultra-moderne au-terrain de 2,500 m² boleá.
SANTAMOE
Tél.: 260-67-36 ou 67-96.

EURE, région Anet, 1 h de Peris

EURE, région Anet, 1 h de Pers par train ou sumonuta, part vid très agréable propriété, três bos-tons + cheminés + poutres, s, à m. très ensolutifés, cuisine équi-pés neuve + logement gardien ou studio indépendent. Termin plet 6.000 nº avec 4 bitimans, bondé par rivière (pôche), village tous commerces + école. Tél. : (16-3) 954-74-79, 850.000 F, pett crédit vencium envisageable.

ESPANA - ALICANTE

COMME LE SOUEL
PASSEZ LES HIVERS
A CIUDAD QUESADA
BUNGALOWS totalement

BUNGALOWS totalement moubids, decurrentager, à pertir de 990.000 ptas (58.000 f), av. jdin, patio, s. bris, cuis, chipre à coucher. Nous disposons de villes de lune avue percelles indépendentes à partir de 800 ev. inf. : R. Decous, 16, rus R.-Penot, 91150 Boutarvillers, T. : [6] 495-45-63.

GDE EXPOSITION

Som. 24 st dim. 25 oct., de 9 h. å 18 h. hötels Sg-Jemes et d'Albeny, 211, r. Saint-Honoré, Paris-1". Métro Tulleries.

- Constitutions de sociétés.

Gestions patrimoniales

échanges

Ech. pour appt PARIS, 66 m<sup>2</sup> meub. cent. de LONDRES, poss. location , Tél. : 272-11-58.

bureaux

CHAMPS-ÉLYSÉES

loue directem. 7 buresu ou + dans imm. stand. 563-17-27.

STÈGE SOCIAL

CONSTITUTION

de Société. TÉLEX.

SMP. Tél.: 268-08-90.

**BUREAUX MEUBLÉS** 

Sièges de Stés av. Secrétaries Tél. Télex. Tres démarches Pour création d'entreprise

ACTE SA 261-80-88 +

BORDEAUX (56) 81-96-80.

VOTRE SIÈGE SOCIAL (8º) LOYER : 150 A 300 F MOIS TÉLEX - SECRÉTARIAT SERVICES SÉRIEUX

AGECO: 294-95-28.

R.C. PARIS 319-127.080.

PARIS-11 propriétaire en 1 ou 2 lots, 563-83-33.

DOMICILIATION Siège Socia RC RM SARL à partir de BO F Tél. : 526-23-10.

DOMICILIATIONS

et SIEGES SOCIAUX BUREAUX moubles TELEX

CONSTITUTION STES

ASPAC 293.60.50 C P A 355.17.50

pavillons

Locations

Transactions commerciales.

Achat-vente d'immobiliers.

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

# **USINES CLEFS en MAIN** RESPONSABLE du DEPARTEMENT **PLANNING et RAPPORTS**

Notre Societé, qui appartient à l'un des premiers groupes industriels français, vend et construit des usines dans le monde entier.

La mise en vigueur d'une nouvelle génération d'affaires nous conduit à concevoir une fonction planning élargie. Pour ce nouveau poste, nous recherchons, bien sûr, un ingénieur diplômé ayant une parfaite maîtrise de la technique PERT (senior-planner) et de ses applications informatiques. Nous souhaitons qu'il ait acquis, soit en bureau d'études soit sur chantier, une solide expérience pratique de l'ingéniérie et des travaux. Nous voulons surtout qu'il soit homme de caractère, animateur de ses équipes et informateur perspicace des Divisions fonctionnelles. Une bonne pratique de l'anglais est indispensable ; le poste est basé à Paris mais comporte de fréquents déplacements

Nous vous proposons, en garantissant une totale discrétion, de nous adresser votre C.V. par l'intermédiaire de CONTESSE PUBLICITE, sous référence 12814, 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS Cedex 01 qui transmettra.



BANQUE FRANCO-PORTUGAISE RECHERCHE LEUNES EXPLOITANTS

son département étranger à Paris on supérieure, ayant une expérience bancaire de **ASSISTANTS** 

De tormation superimente, vyante dans le secteur des opérations internationales, Crédits Coface, Crédits Fournisseurs, Crédits La connaissance des langues portugaise et anglaise serait

Les candidats doivent être disponibles et de contacts aisés doués d'asprit d'initiative et avoir une bonne ex voyages et des négociations et prospections à l'étranger. Adr. C.V. complet, photo et prétentions. à la Direct, du Personnel, BANQUE FRANCO-PORTUGAISE, 8, rue du Helder, 75009 PARIS.

FIDUCIAIRE DE FRANCE

recherche

pour son département CONSEIL

en ORGANISATION à PARIS

Ingénieur

Niveau Arts et Métiers ENSI, ICAM,...

Pour organisation générale et production

en clientèle.

Activité variée et valorisante pour candidat

dynamique. Adresser C.V. photo et pret. à C. CASTANO

FIDEX PARIS - 18 Bis rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET.

MUTUELLES UNIES

recute
ATTACHÉS COMMERCIAUX
25 ans minimum, mariés de
préférence.
Situation stable après stage
rémunéré. Selaire motivant.
Fixe + commissions. Écrire
avec C.V. à M. DUCREUX
153, r. de Roms. 75017 Paris
Tél. 764-99-66 - 227-83-79.

Employée de mais., logée, nour pour 8° arr., expér. cuisine, réf. libre 1° nov. Tél. 359-40-97

LE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT Etablissement public recherche

UN INGÉNIEUR

GRANDE ÉCOLE

CONFIRMÉ

Four effectuer des recherches et des études dans le domain de la THERMIQUE DU BATH MENT avec comme thème principal les économ, d'énergie

Envoyer C.V. et prétentions à station de recharche du C.S.T.B. Service Thermique at Aéraulique 84.

périence professionnelle 3 ans minimum.

MÉMORIALISTE

d'audit en travaux **ASSISTANTS CONTROLEURS** 

CONFIRMES ant au minimum DECS complet 2 ou 3 ans confrience cabinet. **ASSISTANTS** DÉBUTANTS

Grandes Écoles, études universitaires anglais ou espagnol appréciées. Envoyer C.V. à CEA/FE 21 bis, rue Lord-Byron, 75008 PARIS

C.E. AIR FRANCE ORLY NORD

BIBLIOTHECAIRE (option discothèque) svec CAFB-CAFBE ou bonne expér-proise. Adr. condidenze è C.E. ARFRANCE ORLY NORD ORLY FRET IP 703 94394 ORLY AEROGARE

MTC LOUVRES (95) rech. ANIMATEUR (TRICE) mi-temps. Tél. au 468-89-25. ENSEIGNEMENT PRIVÉ PARIS

**PROFESSEURS**  Pour section théêtrale.
 Pour section cinéma (ane-lyse de film et d'images fines). SECRÉT. DE DIRECTION

Sér. eucp. excigées. T. pr R.-VS 281-26-30, 9-12 h./14-18 h. RÉGIE PUBLICITAIRE (Groupe HAVAS)

**ADJOINT** 

à l'<del>in</del>génieur système

MAINTENANCE DE LOGICIELS IBM

et prétentions à : LA PROTECTRICE

Centre d'informations financières, recherche COMSERLIERS COMMERCIAUX (H. ou F.) - Débutants ou expérimentés. Sens de la négociation. - Excellente présentation. - Formation assurée. Tél. or R.-V. 553-91-30, P. 201

COMPAGNIE D'ASSURANCES équipée d'IBM 4341 et 8140 recherche un

connaissances DOS-VSE indispensables. Expérience d'installation et de

de travail près mairi et métro de Clichy. Ecrire avec curriculum vitae

CHARGÉIEI D'ÉTUDES formation scientifique expérience informatique

expérience invormatique pour conception de systèmes de traitement de données et analyses statistiques. Envoyer CV et prétentions à Mile RATHERY, LP., 31, r. du Colisée, 75008 Paris.

Si vous êtes un (e) commercial (e) de haut mveau, dynamique et sympathique, venez repoindre notre équipa impnmerie La Gallote, prenant feuilles rotatives, lieu de travall Porte d'Italie. Salaire intéressent, fixa + commisson importante. Tél. : 677-34-21.

MUTUALITÉ AGRICOLE MUTUALITÉ AGRICOLE recherche pour ses services administratris; JEUNES DEFLOMÉ (E) DUT GESTION ou LICENCE Une première expér. professionnelle sers appréciée. Perspective d'évolution de carrière après stage. Ecrire C.V. et prét. à F.M.A. Service du Personnel 29, rue de la Tombe-lesoire. 75014 Paris.

xuanoitanteini violame (et départements d'Outre Mer)

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE

UN EXPERT-COMPTABLE AVERTI (Ref. 12)

ayant plusieurs années d'expér, dans un cabinet français ou anglo-saxon

UN COLLABORATEUR EXPÉRIMENTÉ (REF. 13) (DECS + un ou plusieurs certificats supérieurs) ayant l'esprit pionnier

Pour les deux postes formation préalable en France et avantages expatrie. Merci d'envoyer C.V., photo et prétentions sous n° T 029.832 M à : REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réanmer, 75002 PARIS.

GROUPE DE SOCIÉTÉS INGÉN. SYSTÈMES

canicions ou BTS mécaniq pour projets CFAO INGENIEURS IRIS 80 4 ans expérience SIRIS 8 INGÉN. SYSTÉMES PROT X25, HDLC...) INGÉN. SYSTÈMES

7 ans expér, Logiciel Téléco Téléphonie Salaire : 180.000 F/an INGÉN. SYSTÈMES 3 ans expér. Logiciel, processus industriel

SOLAR, MITRA, PDP 11 5cr. s/nº 1.480, Publ. Réunies, 112, bd Voltaire, 75011 Paris,

DEMANDES D'EMPLOIS

secrétaires

La Responsable d'un service de personnel d'une P.M.E. Métallur gia, aituée Paris (9º) et devan s'installer à la Défensa en juin 1982 recherche

SA SECRÉTAIRE

COLLABORATRICE

DUT gestion du personnel + amérience dans la fonction. Es ant vif, très bonne culture gé nérale, excellente présentation Dactylo indispensable.

Tél. pour rendez-vous M- PAINI au 202-99-71.

CENTRE CULTUREL RECH

SECRÉT. DE DIRECTION

de haut niveau, bil. anglars expérience de 5 ans minimum Ecrire avec C.V. man., photo et prétentions, CIRCA, 8.P. 30, 30400 Villenauve-lèe-Avignon.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE pour Hommes et Femmes

AIDE COMPTABLE

pour tenue comptabilité usuelle et générale, bilan compris, connaissant dactylo. Disponible début novembre. Téléphone : 547-18-30, poste 82.

CADRE FEMME

Sérieuses références. Parfaitement bilingue anglais, avec sténo français/anglais, allemand et grec, cherche poste responsabilité Paris.

Ecrire sous nº 6.176 le Monde Publicité, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. H. 40 ans, cherche PLACE CHAUFFEUR/LIVREUR, libre de suite de préférence dans le prêt-à-porter. Tél. 209-00-52. propositions diverses

A.F. 28 ams, Exper. Recrutement personnel Intérim, licence Sc. Education, DUT. Carr. sociale, niv. DEUG Droit Travelle, niv. DEUG Droit Travelle, rech. POSTE MI-TEMPS Service Personnel
Ecrira sous le nr 4.981 M RÉGIE-PRESSE ez les marchands de jour à Paris et en banlieus. information divers Emplois et cernières de la Fonction Publique FRANCE-CARRIÈRES sz fes marchands de journe à Paris et en bankeue. J.H. étud. en Doctorat d'Etat en Droit pénal international charche travail mi-temps. 775-17-78.

occasions

MOQUETTE

**PURE LAINE** 

PRIX POSÉ

75 F TTC. 658-81-12.

automobiles

de 5 à 7 C.V.

7 CV
Part. vand Audi 80 L. Sélection
nov. 78, 1= man. 51500 km.
Très bon état. Prix argus.
Tél.: 501-37-16, après 18 h.

de 8 à 11 C.V.

pneux reufs, frems et allumage juliet 81, pot d'échappement neuf. 18.000 F. Tél. 985.06.21, à paroir de 20 h.

locations

LOUEZ

**VOUS CHERCHEZ** YUUS UNEMUREZ
UN CADRE de très heut niv.,
gestionnaire et organisateur,
Formation Doctorat 3° cycle
es Sciences Economiques,
Exp. 18 s. de service de l'intustrie (études, négocast., etc.,
Connaiss, des langues : francais, arabe, angl., esp., itélien,
interêt: relat, internat, de banques ou industriet de pointe,
Ecrire sous le n° 29.888 M
RÉGIE-PRESSE
85 bis., r. Résumur, 75002 Paris.

J.H. 21 ans. dégagé O.M. Bec + BTS Distribution, Gestion solute. Anglais + esp. Etudie toutes propositions. Eurire sous in rº 29.887 M

RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris. Cadre technico-commercial, 34 ans. conneissance metérial fectronique, anglas, ch. poste à responsabil., France ou étranger. Eur. et 922 à Publifop, 29, rue Bleue, Pans-9°.

4 langues, J.H. ellemend peri. cour. angl., esp., franc., allem., ch. emploi à mi-t. Ecr. Albert, 50, rue de Sévigné, 75003.

Part. wand R 20 TL 1977 84.000 km, couleur daim, pneux neufe, freins et aflumage juillet 81, pot d'échappement PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 25 ans. DESS, étudieral toute proposit., (comaissance anglais at allemend). Mile ERARD, 7, aven. Vavin, PARIS-8\*.

J.F., 20 ANS, BAC SÉRE B

TRIL. ANGLAIS-ESPAGNOL DUT de gest. cotion finance

ENSEIGNEM. RIFORMATIQUE (lang. Basic s mini-ordin. Wang) rech. poste comptabilité snelyb-que ou poste service gestion. for. e/m 6188 to Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Parie. J.H., 22 ans, libéré O.M., recher-che place COMPTABLE avec références. Tél. 554-61-16 aprèe 17 h. 30.

18 F PAR JOUR Facturation d'au moins 50 kilometres EXPRESS ASSISTANCE 504-01-60.

Nous prions in-terrette ser amonteus d'arair l'obligeance de repondre à toutes les lettres gr'és recolvent et de rectituer por

The state of the second of the

L'immobilier

locations non meublées offres:

Paris A LOUER 17º arrdt

nue Dulong p., 55 m². cuisine équipée. alle de balna, entrée, cave. scenseur, Tél., 2.400 F c.c. Téléphone : 233-51-03.

LE SAINT-LOURS Vue sur Seine imprenable. Me gnifique 4 poes tout cft, grand standing. 7.500 F. 285-10-50. COURCELLES. Exceptionnel dans hotel particular, récept., + salon s. à manger + 2 chores + chambre de serv., garage 11.000 F + ch. - 222-08-19

(Région parisienne) MONTGERON

A louer dans petite résidence celme, soleil, 2 pièces, culsine, s. de bns, chff. cent, parkings. 1.300 par mois + charges. Caution et références axigées. Exr. s/m 6.202 le Monde plub. service ANNONCES CLASSES, nue des trailens, 75009 Paris. PLAISIR, pavilkon 161 m², neuf, gd séjour avec chem., 4 chbres, 2 brs. cusine équipée, garage, jardin. Disponible 1-1-82. Px 4.200 F - Tél.: 958-40-56.

non meublées demandes

Cherche 2 p., quartier Bourse Opéra, loyer maximal 1.000 F T. le soir au 574-37-75. Pour Stés européennes cherch villas, pevillons pour CADRES. Durée 2 à 6 ans. T. 283-57-02.

meublées offres

Etranger

A louer appt meublé, GRI-MENTZ, Valais (CH), confort, fi-bre nov.-mars. 15 FS/personne, max. 4-5 personnes. Ecr. s/chif-fre P.A. 50.736, à Publicitas, CH-1002 Lausenne (Suisse).

locations meublées demandes

Paris SERVICE AMBASSADE Pour cadres mutés Paris, recherche du STUDIO au 6 P. LOYERS GARANTIS par Stés ou Ambassades. 281-10-20. AMERICAN SERVICE

herche pour cadre de banque x-diplomate, du studio au 6 p. LOYERS GARANTIS ride ou meublé. 551-66-99.

Parents racherchent, pour leur fille étudiants, chambre ou demi-persion, lundi à vendred, impé-ratif tranquillité. Proximité faculté d'ASSAS. 742-63-32.

viagers Pans-6-, M\* Sèvres-Babylone rapp. 9.000 F mers, pour l'ac-quéreur 2 locaux Cciaux loués. Px 700.000 cpt + rente mers. 3.300 F, couple 78-79 ans. F. CRUZ, 266-19-00

8, rue La Boétie, PARIS-81. sur 1 personne, à discuter. Ecr. s/m 6.105 le Mande Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Parts.

F. CRUZ, 266-19-00

Pr. Porte Champerret, Me Louise-Michel, dans bel imm., 4º 6t., asc., belle cage d'escaller appt séj. + 3 chbres, tt cft, 85 m² + box, 140,000 F opt + 2,500 F occupe couple 74-79 ANS.

LE MÉE-SUR-SEINE PAVILLON NEUF

tout électrique, 6 pièces, cui-sine 16 m², séjour 30 m². 4 chembres + rangement. Garage + spus-sol total + cave. Terrain de 630 m². Téléphone : 068-90-72.

95 DOMONT Vend pavilion dans cedre rési-dentiel. F3, cuisine, salle de bains, garage, dépend. Terrain 582 m². 2 sorbes, 550.000 F, Téléphone : 981-68-06.

BOIS-D'ARCY, proximité gare, compr. entrée, cuis., aéj., 4 ch., tout confort, sur 380 m' terrain. 630.000 F. LN. 045-29-09, terrains

BON placement Normandie ARGENTAN 61200 1.000 m³. 80.000 F T.T.C. ou 1.605 F par mois pendant 80 mois. I.N. 048-29-09.

RÉGION PARISIENNE FORÊT 120 HA essentiellement feuillus 7.000 m² exploitable AGRI FRÂNCE 9, rue de Varenne, PARIS Tél.: 522-17-69.

GISOBS (3 km) maison and chemines, cuis., 2 chbres, stjour, chemines, cuis., 2 chbres, s d'eau, gar., jard, Px 350.000 F. CABINET BLONDEAU-LERLANC 2, fg Coppevitie à GISORS. Tél. (32) 56-06-20. domaines

DORDOGNE. Chânesu et pro-présé agricola 60 ha. 2.5 mi-tiors. Possibilité de vente sépe-rés. Agence DESPLAT, 19, rus-de la Litération, 24400 MISS-DAN. Téléph.: (53) 61-21-55.

les annonces classées

Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi:

de 9 heures à 12 h. 30 de 13 h. 30 à 18 heures au 296-15-01

De baisse atte**ndue** 

Satur

Cash fun court on moth Name semana a sangua Anne semana a sangua Cont semana a sangua en medi de becare terra la ente mun en Marca : va OF PERSONS AND A DE Paragraphic programmer of the gert de le la conscion à deut

gere de des deux marant Metro and James and a de age discussion of the control of the and the second of the second s Da sou point a foundi d'a domi Da SOT COMMAND TO THE MENT SERVICE AND THE SERVICE SER CHATTE AND THE COME SELECTION SELECT Museum start of the section of the s

giga esternico d'autre par Fire 2011 to 2012 and Control Fire Park Transfer Park Tran men. The state of compa 2002 TT 2003 V 172 (1798 2005) general parent of dame and design the passage has larged using page

22:fe3 2 --- 2 T € Ca 350 0 - 31-7000 200 **40** venter in a manual service control of the ser ieta ief - 1712 33 fra**\*33 3** Mit 35 - 1712 33 fra**\*33 3** 2007 2012 1 20 73 25.2 9 1826 21 25 7 2012 26 12.002 ge 1997 - 7 28 20-gerale - 7 7 10 10 1997 16 Martin In a mart spet oc and the second second terent and the second of the Ratio I with ant in Page constant our dur auddeupfd augmenium mulik india pilipi Mi

me ergand a de la 1270m desait

발가 12 - 13 기상에 **주**요

purat des un tiples a**nnées** de alsom me do minates d la pestal Reduerre 11. - de latin

gradie en en en en

l'ierano

2- arret 1, RUE MONSIGNY Manuse RE-LE TANN SUBJOUR F

RUE SAINT-FIACRE 3- 3--5-

SOUARE DU TEMPLE WUARE DU TEMPLE POUT 4. 5----Ne sales 2003 Ne se secretario de Potos Regime de Company de Company de Company Regime de Company de Company de Company Regime de Company de Company de Company de Company de Company Regime de Company de Company

5° arrd: JARDIN DES PLANTES A 300 Gera GRAND CUPE - COLES A VENT

DI 2 au 5 POES :: DUPLEX. beanded at 122: 9.7. 1 at 7, the POLIVEAU. 1 at 7, the POLIVEAU. 6° errdt JP., BALCON, ASC.

sen - Lura - Scient NOTRE-DAME DES-CHAMPS Assertion Common Salaria (Control of Control 7° arrdt

A Camp Committee: 50 mg. See: 2 cobes; cos., bains, GABB, rid.: 557-22-88. VUE SOLEIL ANGE OUT OF ALICES

ANGE OUT ORSE 57 mg

Tany, 3 pars. 123-61-50. 8° arrdt

EXCEPTIONNEL Magnissen, dans hotel mouser distribute Magnissen, dans hotel Genéral La Fayette the bab. (20 may 20 led)

Abit of my bab. (20 may 20 led)

Abit of my bat of

80 m

Cherry Garei

هكذا من الأصل

# **DÉFENSE**

Saturation des marchés et concurrence sauvage

# Une baisse attendue des exportations d'armes françaises à l'étranger

Coup sur coup, en moins d'une semaine, les industriels français de l'armement viennent de perdre deux de leurs anciens clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en mesure, face à une vigoureuse concurrence étrangère, de se succéder à euxmêmes sur ces deux marchés importants. Le Venezuela a décidé d'acheter vingt-quatre avions américains F-16 pour réorganiser ses forces aériennes, équipées depuis 1971 de seize Mirage-III. De son côté, l'Australie a commandé aux Etats-Unis soixantequinze avions F-18 Hornet pour remplacer, à terme, cent seize Mirage-IN acquis à partir de 1963.

akte . . . . . . . . . **ata ang sa ting ang sa** 

bilier

- 4.

≱ാമതുഡം. അട്ടേ

777

... 🎉 🚉 ... 🚈 🕮 ...

選 できっ

Mar.

. . . . .

i.,

and the second

A un moment où, d'autre part, une mission indienne arrive à Paris pour y négocier, notamment, l'acquisition de cent cinquante Mirage-2000, ce double échec commercial redonne un certain crédit à une thèse pessimiste qui circule au ministère de la défense et selon laquelle il faut s'attendre, dans les deux ou trois années prochaines, à une baisse des exportations francaises d'armement.

Ce secteu: économique des ventes d'armes trançaises à l'étranger a représenté, l'an dernier, 35 milliards de francs de commandes (au lieu de 25,2 en 1979) et 25 milliards de francs de livraisons (au lieu de 20,5 precedemment). Pour un tiers, les français de l'armement sont occupés par l'exportation. Durant la décennie écoulée, les ventes d'armes à l'étranger ont, à francs constants, plus que quadrupié, augmentant deux fois plus vite que l'ensemble des autres exportations, qui, elles, n'ont que doublé en valeur.

Durant ces dernières années, de l'aveu même du ministre de la défense. M. Charles Hernu, l'industrie française de l'armement a créé chaque année cinq mille nouveaux emplois. Si l'on en croit une évaluation de même source, li nest pas sûr qu'un tel rythme de progression puisse étre maintenu à l'avenir et, au contraire, on s'attend, dans l'entourage du ministre de la défense, à une moindre activité de ce secteur industriel à l'expor-

#### Coups bas

If ne semble cas out le changement intervenu en France en mai dernier alt profondément ment aux craintes exprimées à l'époque par de nombreux industriels qui s'étaient émus de l'attitude plus que reservée du président de la République au Salon international du Bourget. Depuis, le chef de l'Etat a manifesté le souci de respecter des embargos souvent décrétés du temps de son prédécesseur à l'Elysée, et il a clairement indiqué, lors d'un entretien accordé à la B.B.C., qu'il ne pouvait y avoir de modernisation de l'armée française sans, aussi, la perspective de vendre à l'étranger les matériels dont elle est

Ce que l'on observe, en réalité, est la conjonction de deux phénomènes : 1) la saturation de certains marchés, notamment au Proche-Orient et au Maghreb, qui sont primordiaux pour la France puisqu'elle y a réalisé, l'an dernier, près de 79 % du montant global de ses ventes d'armes (1); 2) la rivalité, sauvage et souvent outrancière, de certains fournisseurs (les Etats-Unis, l'Union soviétique ou le Royaume-Uni, en particulier) qui les conduit à dénigrer ou à discréditer la production française. comma en témoigne l'attitude

des Britanniques sur le marché indien ou vis-à-vis de plusieurs clients du Golfe. - Dès lors que des marchés menacent de se rétrécir, constate un industriel français avec philosophie, c'est la foire d'empoigne, où tous les coups bas sont permis. -

Or à ce double phénomène qui explique la stagnation des mmandes militaires étranoères. il convient d'ajouter que le pro-jet de budget de la défense nationale pour 1982 n'est pas un budget de relance et qu'il consacrerait, plutôt, un raientissement de teurs achats par les

C'est le propre frère du président de la République, le général Jacques Mitterrand, président-directeur cénéral de la aérospatiale (SNIAS), qui a averti les députés, membres de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, de cette évolution, en citant l'exemple des hélicoptères.

de 5 % des commandes militaires : vingt-huit hélicoptères sur les quelque cina cents au'll va nous falloir vendre en 1982, c'est bien peu, a expliqué le général Mitterrand. Le refus d'acquérir des Super-Puma prive l'appareil du label des armes trançaises, essentiel pour l'exportation. La perspective d'arrêt de la chaine des Puma risque de poser des problèmes à l'armée trançaise si elle veut continuer à acheter cet hélicoptère. .

La France représente moins

JACQUES ISNARD.

(1) Proche-Orient et Maghreb: 73.8 %; Europe et Amérique du Nord: 7.4 %; Amérique latine: 7. %; Extréme-Orient: 2.8 %; Afrique noire: 2.8 %; Europe de l'Est et pays divers: 1,2 %.

### LES COUPES D'EUROPE DE FOOTBALL

# Bastia à la recherche d'une gloire perdue

Sous la pluie et devant vingt mille spectateurs, les Girondins de Bordeaux ont gagné 2-1, mercredi 21 octobre, le match aller de sei-zièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. contre les Allemands du Hambourg S.V. Après un début de partie très enlevé, les Bordelais ont ouvert la marque grâce à Gemmrich, à la quatorzième minute. Mais ils concédèrent ensuite un pénalty, transformé par Kaliz (vingt-septième minute), qui permit aux Allemands de jouer à leur rythme sur le tempo de Beckenbauer. Les remplacements de Gemmrich par Soler (soixante et unième minute), puis

des campagnes de 1978, pas une pierre n'a bougé dans ce « stade-béton » à la Dubout, rapiécé de barbelés et toujours flanqué de

sa gare miniature qui ne semble s'animer que les soirs de match.

Faisant presque partie du décor avec leurs soixante-quatre ans à eux deux, dont plus de la moitié de fidélité aux couleurs du Spor-ting, Charles Orlanducci, capi-

taine, et Claude Papi effectuaient

même leur rentrée à l'occasion de ces grandes retrouvailles avec les coupes d'Europe, après le pré-

lude de Cotka (Finlande) au pre-mier tour. Mais ils n'avaient au-

tour d'eux que deux rescapts de l'épopée, Eric Hiard et Jean-Louis

C'est en fait avec deux équipes

que les Bastiais devaient soutenir

la comparaison mercredi soir. Avec le Dynamo de Tlibissi, leur

Bastia. — Les Corses, mieux placés que quiconque pour con-naître l'histoire napoléonienne, De notre envoyé spécial naître l'histoire napoléonienne, se doutaient-ils que le retour du Sporting Etoile Club de Bastia dans les compétitions européennes risquaît de tourner aussi court que les Cent jours de l'Empereur? Malgré la complicité du prétet de la Haute-Corse, qui avait ordonné la fermeture des administrations à 15 h et des banques qui avaient cessé le travail à 16 h, ils n'étaient pas plus de cinq à six mille à avoir pris le chemin de Furlani pour soutenir les joueurs au maïgot frappé de la tête de Maure.

Là, malgre les promesses ministérielles faites dans l'euphorie des campagnes de 1978, pas une teurs par leurs sept victoires consécutives, dont trois à Lisbonne, Newcastle et Turin. S'ils ont tenu les premiers en échec en répliquant par Roger Milla (65°), an premier but inscrit par Vladimir Gutsaiev (56°), la comparaison avec leurs ainés est beaucoup moins flatteuse.

Hélas pour les Bastlats, seul Roger Villa et à un degré moin-àre Louis Marciali, ont laissé entrevoir la force de penétration dont faisaient preuve autrefois, sous le meme maillot. Johnny Rep. Claude Papi (avec trois ans de moins), Jean-François Larios ou Félix Lacuesta. Le plus inquié-tant pour eux dans la perspec-tive du match retour reste pourtant la fragilité de leur défense très rajeunie.

Trois ans après, le Sporting n'en finit plus de payer son tri-but à une aventure sans commune mesure avec ses réelles possibili-tés. Devenus membres du « gotha » européen, les finalistes de la Coupe de l'U.E.F.A. sont partis tour à tour monnayer leurs ta-lents dans des clubs plus fortu-nés. Mais comme les bénéfices de la campagne n'avaient même pas suffi à éponger toutes les dettes, œux-ci ont été remplacés par de jeunes joueurs, recrutés le plus souvent dans les petits clubs de l'île ou à l'Institut na-tional du football de Vichy. Condamnés au miracle perma-

Avec le Dynamo de Tlibissi, leur adversaire sur le terrain, mais aussi avec leurs prédécesseurs de 1978, ces « bleus » qui avaient vivement impressionné les specta-

de Kourichi par Martinez (soixante-quator-zième minute) donnèrent aux Girondins le coup de fouet nécessaire pour reprendre l'avantage grâce à Soler, à onze minutes de la fin du temps réglementaire.

Avantage qui vaudra cher lors du match retour à Hambourg, et avantage que n'ont pas su prendre les Bastiais en huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. A Furiani, les héros de la Coupe de l'U.E.F.A. de 1878 n'ont pas pu faire misux que le nul (1-1) face aux tenants du titre, les puissants Géorgiens du Dynamo de Tbilissi.

> cement supérieurs de 400 000 F à 500 000 F à ceux des autres équipes nationales du fait de l'insu-larité. Au lendemain de la finale de 1978, la municipalité avait dû sauver le club en prenant à sa charge le règlement de 1 million 420 000 francs de cotisations dues à l'URSSAF, tout en continuant de rembourser un pret de 1,5 mil-

de rembourser un prêt de 1,5 mil-lion contracté en 1974. Maigré cette aide, le président du Sporting, Paul Națali, le di-recteur sportif Jules Filippi et l'entraîneur Pierre Cahuzac avaient préféré se désister de leurs fonctions, à peine un an après la finale européenne. Leurs successeurs le président Michel successeurs, le président Michel Sorbara et l'entraîneur Antoine Redin, auraient sans doute dû faire de même au printemps dernier, sans une providentielle carrière en Coupe de France, cou-ronnée par une victoire en finale.

ramée par une victoire en finale. Promenée tout l'été dans les villages de l'île, la Coupe de France a permis de recueillir 400 000 francs de menue monnaie. Elle a aussi facilité la négociation d'un contrat de 800 000 francs avec un constructeur japonais de matériel hi-fi pour la publicité sur les maillots. Tous les problèmes financiers ne sont pas réglés pour autant. A la veille du match contre le Dynamo de Thilissi. Roger Milla a profité de la présence de nombreux journalistes pour se plaindre de ne pas encore pour se plaindre de ne pas encore avoir pu percevoir son salaire de septembre. L'avenir du club dépend en fait des « extras » réussis dans les coupes d'Europe ou de France. C'est peut-être aussi cela qui fait gagner Bastia dans les

GERARD ALBOUY.

# <u>L'immobilier</u>

REPRODUCTION INTERDITE

2° arrdt 1, RUE MONSIGNY LUXUEUSE RÉHABILITATION STUDIO-2 P. Livraison imm. S/place to les jrs, 10/12h30 14/17 h 30. Tél. : 261-15-15

. .

19.5

RUE SAINT-FIACRE Très b. 2 pces. 50 m². 5° ét Grenier possible. 322-25-40

3° arrdt **SQUARE DU TEMPLE** Living + chambre, curs., bains poutres, refuit nf. 325-75-42

4° arrdt ILE SAINT-LOUIS

Vue sur Seine et verdure, 6 pces élégant. -- Tél. : 326-22-63.

5° arrdt JARDIN DES PLANTES Constr. GRAND LUXE on COU LE POLIVEAU DU 2 au 5 PCES et DUPLEX. Du vendredi au lundi, 11/19 h. 1 et 3. rue POLIVEAU. Renseignements : 267-37-37.

6° arrdt Odéon - 354-95-10 - Duple 3 P., BALCON, ASC vetion - Luxe - Sciel NOTRE-DAME DES-CHAMPS rand studio, culs., baint oftage, asc., grand confor GARBI - 567-22-88,

7• arrdt int-Dominique, 50 m Séjour, 2 chbres, cus., bain GARBI, tél. : 567-22-88.

**VUE SOLEIL** ESPLANADE des INVALIDES ANGLE QUAI ORSAY 97 m² Sối., 1 chbre, balcon 29 m² 1 serv., 3 park. - 233-61-60

8° arrdt EXCEPTIONNEL

du Général La Fayette 200 m² hab., (calme solell Récept. 65 m² + bureau 2 chtres, + 2 selles de bains Cuis, moderne + 2 chtres se

11° arrdt **MÉTRO NATION** LES ARCADES

appartements ventes

**DE LA NATION** 115, RUE DE MONTREUIL dans luxueux petit immeuble di 4 étages ayant seviement 30 APPARTEMENTS du studio au 3 et 4 pieces pour renseignements et ventu

TEL.: 825-29-48

lundi, jeudi, vendredi, 14/19 h ... Capri 321-47-93.

12° arrdt

BOIS DE VINCENNES A 300 m, Me Porte-Charentol
6, rue des Jardmers.
A vendre très beaux 4 pièces
96 m² + balc. P. 905.000 f
Habitables immédiatement
Vieire sur rendez-vous les lundi
jeudi, vendredi, 14 à 18 h.
Tél.: 825-29-48. ou Capri : 321-47-93.

13• arrdt Rd VINCENT-AURIOL contt, balcon, soleil 500-47-03.

MAISON 240 m<sup>2</sup> Butte-aux-cailles + studio séparé + jardin. Tel. 589-28-59, après 20 h.

14° arrdt **ALÉSIA RÉCENT** Beau 4 pièces, é:aga élevé, balcon, parking, 1.070.000 F. Tél. : 298-94-61. 15° arrdt

Bel imm. pierre de taille. 4 p., et cit. s/jardin, solell, calme. Prix 800.000 F - 579-75-80. MONTPARNASSE 80 m², sejour, 2 chambres, chambre service, bel immeuble. GARBI Téléphone : 587-22-88.

**AVENUE SUFFREN** Beau 7 pièces. 6º étage 2 chambres service, box sen feuillade — 586-00-75. ATELIER ARTISTE + 2 chambres, dépendance Métro VAUGIRARD san Fauillade - 566-00-75

appartements ventes

78-Yvelines BOIS-D'ARCY à 20 minutes. Montparnasse, beau 4 pces de petite résidence stand, plein sud, compr. séjour, bailc, que, 3 chambres, selle bains, w.-c., a chambres, selle bains, w.-c., compressions concernants. Cave et nombreux rangements, cave et garage. A sasir : 415,000 F. I.N. 046-29-09.

dans immeuble neuf standing 91 - Essonne 2 ET 3 PIÈCES MONTGERON. A vendre appt 2 p., cuis. w.-c., 9. eau, entrée, cave, parking, r.-ta-ch. clair s/pelouse, de petr imm. seul. Téléphone : 942-53-32 le soir 22-23-24.

visite sur place ca jour de 13 heures à 17 heures. Le PALADINES, et w.-e. h. bur. 723-29-63. rue Cino-del-Duca (17º). GEPRO. 92

**AVENUE NIEL** 

17° arrdt

**BD DE COURCELLES** 

7-8 piaces, balcon, solell. Professions libérales. FRANK ARTHUR : 562-01-69.

FACE NEUILLY

18° arrdt CAULAINCOURT

Imm. pierre de taille. GRAND 2 pces. n ch, magnifi-quement rénové. Praire s/pl. MARDI 13 h à 18 h 113, rue CAULAINCOURT. S/SQUARE CARPEAUX, gd 2 p., 68 m², Tt Ctl, état impaccable; 650.000 F. 255-65-18.

A GRUISSAN

reserve.

AC 4

LA PRINCIPAUTÉ Rue de l'Abreuvoir dans un peti immeuble pierre de taille de 
3 étages, à vendre TRÈS 
BEAUX APPARTEMENTS de 
3. 4 et 8 pièces SUR 
LUXUEUSES PRESTATIONS. 
Luramon début 1982. Visites 
sur place et sur rendez-vous, 
tundi, leudit, vendr. 14 à 19 h. 
Téd.: 825-29-48. 
ou Capri: 321-47-83.

Hauts-de-Seine

BOULOGNE

RUEIL-MALMAISON

2 p. EN DUPLEX, 76 m² + granier. 400.000 F. 732-07-65. 6 pièces, élégant, 326-22-63.

Au bord de la mer et du port de Gruissan un pro-

gramme de qualité : des studios, 2 et 3 pièces

avec grand balcon souvent plein sud et des cui-

Avec 5070 F vous pouvez réserver votre studio.

avec granu parking numéroté vous est

169000 F,UN STUDIO A VOUS

Avec 5070 Fvous pouvez reserver

Avec 5070 Fvous pouvez reserver

Livraison été 82 - Prix fermes et définitifs.

Crédit spécial : le Disponible Sovac.

Le souhaite race. Le gracieusement la documentation Gruissan.

36 rue Tranchet 69006 LYON méditerranée

End to so on one of the first, descending the new transfer a LYON 6500°C on Telephonor on (7) 889 12.25.

Suresnes - Mont-Valerien, beau 5/6 pces, 105 m², celme, s/parc, vue s/Paris.760.000F. Téléphone : 506-38-99.

BOULOGNE, 5 P. Mr Jaurès, 116, rue de Paris imm, récent, soleil, 800.000 F. VERNEL, 526-01-50. Voir samedi, 14 h à 18 h,

**REUILLY-DIDEROT** Part. vol dis imm. 68 rav., 5 p., 105 m². calme, 980.000 f. Sam., dim., lundi, 10/19 h., 11, r. ERARD - 344-21-59.

Seine-Saint-Denis 93 A vendre libre, 3 p., ent., cuis., s. bns. w.-c. Réc. s/ verd. Px 160.000, T. 651-10-03.

Val-de-Marne

94 CRÉTEIL Particulier vand appt 4-5 P. pres métro, dans résid, colme + verd., compren. dble liv., 3 chbras, cus., S. de bans, w.-c., cave. Prix 395.000 F. Tel. h, de bur. : 747-32-58 ou soir, 500-34-57.

# A Megève, Mont d'Arbois INVESTIR DANS LA PIERRE, de 430 000 F prox fermes et definitits. C'EST MIEUX A TOUS POINTS DE VUE ! Dans la résidence "SKI et GOLF" au pied des pistes, en bordure du golf, tennis prive, apparte pistes, en porquire au 9011, termis prive, apparent pistes, en porquire au 4 pièces, dans des chalets ments du studio au 4 pièces, dans des chalets ments ou studio au 4 pieces, dans des diales de grande tradition. Livraison avant Noël 81. Crédit neige UCB CFEC, possible sur 15 ans. montagne 36 rue Tronchel 69006 LYON ue occhare recevor gradesthemer I le documentation étaler Gold. Tel. harrows ..... 1989 12.25

appartements ventes

A ORNANS (25) PATRIE DU PEINTRE COURBET

SUPERBE RÉALISATION DE CARACTÈRE BORDANT LA LOUE 8 APPART. SEULEMENT Types 3 et 5 (duplex) 4.900 F LE M2

(sous réserve s l'évolution du marché) PÊCHÉ A LA TRUITE (1° catégoria)
SKI DE FOND
RANDONNÉES PÉDESTRÉS
RÉNSEIGNEMENTS ET VTE A :
HABITAT FRANC-COMTOIS
45, ev. Carnot,
25000 Besançon
Tél. ; (81) 80-84-48.

A vendre à LA CLUSAZ studio 4-5 personnes multi-propriété 4-5 personnes multi-prophété, vacances scolaires février Paris 26,000 F. Tél. : au 272-82-59 hres bur ou 590-55-99 ap. 20 h.

PASSIONNÉ dans station réputée : AVORIAZ - LES RUCHES STUDIO mauble : tout coréous 3/4 pers. Affaire :225.000 F. Tél. 483-88-78/082-13-58. appartements achats

**ÉTUDE RIVE GAUCHE** Clientèle sétest. à sausfaire 122, boulevard Raspail, Pans-6' Tél. : 222-70-63. 20° année

RECHERCHE Urgent 2 à 4 pièces, bon quartier, pais pt chet notaire. 873-23-55.

ACHETE comptant Paris bon quartier, STUDIO ou 2 P. URGT, M\*\* Faure, 261-39-78. DONNCLE, 900-84-25.

JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Motte-Picquet, 15°, 565-00-75, recherche Paris 15° et 7° pour bons clients appris tres surf, et immaubles, Palement comptant.

fonds

de commerce

A VENDRE affaire nautis ocation vente, dans jok varois, conviendrait couple. Téléphone: 94/89-00-68. immeubles ÉTOILE

Très bel imm, pierre de taille. Adresse presupeuse RESTAURÉ ET MODERNISÉ Entierement lare
A VENDRE EN TOTAUTÉ
Ecire as le référence 3.861 a
PUBLICITÉ GAUTRON,
29, rue Rocker, 75008 PARIS.

SORTEZ LÉGALEMENT VOTRE ARGENT DE FRANCE en accept. l'une de nos proprié tés à hte rentabilité en Belgique Tél. : (1932) 71/36-00-44.

> locaux commerciaux

murs 25 m². Téleph. pour rensei-gnements 526-46-85, le matin.

boutiques

296-15-01

e Monde

# La fin du grand combat de M. Moussa Un départ dans l'amertume

(Suite de la première page.)

An lendemain de la victoire de M. François Mitterrand, M. Pierre M. François Mitterrand, M. Pierre Moussa, dont les rapports avec le libéralisme giscardien avalent été pour le moins difficiles, n'est pas de ceux que le changement affole. Certes, il y a bien ce prigramme de nationalisations..., mais on n'était pas loin de penser chez Paribas qu'il s'agissait-là d'un épouvantail ou d'une panoplie électorale. Au pire, on ne toucherait que les seules activités bancaires en France... mais pas le reste du groupe.

Le discours du premier ministre, le 8 juillet, constitue le pre-

tre, le 8 juillet, constitue le pre-mier signal d'alarme. M. Mauroy indique en effet que les compa-gnies financières, Paribas et Suez, seront bel et bien nationalisées, étant entendu que leurs partici-pations industrielles et financiè-per printéressant pas le serteur res n'intéressant pas le secteur public élargi seront rétrocédées. Pendant plus d'un mois, M. Pierre Moussa et ses adjoints restent pourtant persuadés que la holding qui contrôle ce vaste et complexe empire qu'est Paribas ne sera pas touchée. N'ont-ils par reçu certaitonchee. N'ont-ils par reçu certaines assurances en ce sens de la
part de hauts fonctionnaires!
Cette erreur de jugement politique sur la détermination du
gouvernement allait a m e n e r
M. Moussa à repousser de discrètes approches des pouvoirs
publics. Ceux-ci ne se seraient
sans doute pas opposés en juillet
à une opération permettant de à une opération permettant de faire le tri préalable entre les participations nationalisables et celles que l'Etat entend rétrocé-der. Tout cela devant se faire sur le sol français et avec l'accord

Au cours de la première quin-zaine d'août, les clignotants s'allument. Le gouvernement paraît bel et bien décidé à nationaliser les compagnies financières. Les partenaires étrangers de Paribas, jusqu'alors « rassurés » par M. Moussa, s'inquiètent. Celui-ci change alors de tactique. Il se fait plus « menaçant », « mettant

fait plus « menacant », « mettant en garde » les pouvoirs publics contre les conséquences plus apocalyptiques les unes que les autres, d'une nationalisation de la holding.

Parallèlement, il sort de son mutisme officiel et explique sa position un peu partout : dans la presse et à la télévision.

« M. Moussa était encore convaincu à cette époque que sa démonstration rivoureuse. ses démonstration rigoureuse, ses explications, ne pouvaient que convaincre ses interlocuteurs », raconte un haut fonctionnaire. convaincre ses interlocuteurs », cation, décide cependant de re-raconte un haut fonctionnaire. cation, décide cependant de re-garder l'affaire de plus près. L'en-cette fois, c'est ini qui propose quête met alors en lumière les aux pouvoirs publics des mon-

Ce système comprendra:

- un Radar,

- un complexe T.Y.,

- une station VHF,

vaisseaux.

- des consoles d'opération,

tion contre le feu,

Un appel d'offres international est lancé par les

autorités portugires d'Alexandrie (General Alexandria

Port Authority G.A.P.A.) pour la fourniture, l'instal-

lation et la mise en fonctionnement d'un radar et

d'un système de communication radio pour le port

d'Alexandrie.

- Un système d'air conditionné et de protec-

- un système d'information de base sur les

Il est entendu que le candidat retenu sera entièrement

responsable du projet, de la construction, de la four-

niture, de l'installation et de la mise en fonctionnement

de l'équipement sus-mentionné selon un contrat à

responsabilité unique.

Seuls seront invités à se présenter les fabricants

d'équipements de Radar très expérimentés dans le

système de gestion de trafic par Radar et apparte-

nant aux pays membres de la Banque Mondiale, de

la Suisse et de Taiwan. Les documents de soumission

seront collectés au service administratif de G.A.P.A. :

106, El Horreya Ave Alexandrie-EGYPTE, à partir du

20 octobre 1981 contre paiement de 500 dollars US

ou équivalent par dossier.

La date de cloture pour la réception des offres

se fera le 20 décembre 1981, à 12 heures. Les

dossiers seront ouverts en public à ces mêmes

date et heure à l'adresse sus-mentionnée,

tages subtils, qui reviennent en fait toujours à reconstituer la puissance de Paribas et à la iais-ser entre les mêmes mains. Mais ser entre les memes mains. Mais les jeux sont faits, le conseil des ministres du 23 septembre entérine le projet gouvernemental, qui prévoit la nationalisation des deux compagnies foncières, et soune ainsi le glas des espoirs de M. Moussa,

#### L'affaire suisse

Les événements vont alors se précipiter. Un mécanisme financier complexe se met en place autour de Paribas-Suisse et d'une importante société belge de portefeuille, Cobepa. Au 31 décembre 1880, le groupe Paribas contrôlait 72 % de Paribas-Suisse et 59,6 % de Cobepa. Le 5 octobre, Paribas cède 20 % du capital de Paribas-Suisse à Cobepa. Une douzaine de pour cent ayant été cédés, semble-t-il, au cours des mois précédents, la Compagnie financière ne détient alors plus que 40 % de Paribas-Suisse (dont 20 % indirectement). Elle en perd ainsi le contrôle. Le 7 octobre. Paribas cède des actions de Cobepa à ...

le contrôle. Le 7 octobre. Paribas cède des actions de Cobepa à... Paribas-Sulsse, faisant ainsi tomber sa participation dans le groupe beige à moins de 50 %. Le 8 octobre, une petite société helvétique, Pargesa, en sommeil depuis vingt-trois ans... augmente son capital de 50 000 F à 250 millions de francs sulsses! Les principaux actionnaires de Pargesa, dont la dénomination exacte est Paribas-Genève S.A., sont, après Paribas-Genève S.A., sont, après cette opération, les groupes amé-ricain Becker et canadien Power ricain Becker et canadien Power Corp., et le groupe belge Prères. Bourgeois. Toutes ces firmes sont des partenaires habituels de Paribas, qui possède d'ailleurs 20 % de Power Corp. Le groupe belge est, également un actionnaire important de Cobepa.

Le 9 octobre, Pargesa lance une offre publique d'échange sur Paribas Suisse, et augmente à cet effet une accorde fois son capital pour le porter à plus de 1 milliard

effet une seconde fois son capital pour le porter à plus de 1 milliard de francs suisses (près de 3 milliards de francs (près de 3 milliards de francs français). M Moussa informe M Delors de l'O. P.E. tout en affirmant n'y être pour rien et avoir été luimème surpris par cette opération, le P.-D.G. de Paribas la c juge logique 2. N'avaît-i) pas mis en garde depuis des semaines les pouvoirs publics sur les risques d'une nationalisation du holding au plan international ?

Le ministère de l'économie, un instant convaincu par cette explication, décide cependant de reopérations financières du début

octobre. Colère de M. Delors, qui exige des explications du P.-D.G. de Paribas. Sans nier la réalité des cessions d'actions de Paribas. Suisse et de Cobepa. M. Moussa les justifie comme un acte normal de gestion, destiné à dégager des besoins de trésorerie. Cette fois, la guerre est ouverte. Dans les allées du pouvoir, on reparle ouvertement du « dossier des douanes » relatif aux perquisitions effectuées en novembre 1980 dans les bureaux parisiens de dans les bureaux parisiens de Paribas, où les inspecteurs au-raient saisi un « agenda » com-portant les noms de clients pour le compte desquelg la banque opérait des transferts de capitaux vers sa filiale suisse.

Dos au mur, M. Moussa s'engage, le 12 octobre, par une lettre adressée à M. Delors, à ne pas répondre favorablement à l'O.P.E. sur Paribas Suisse, et à tout faire pour tenter de faire échouer l'opération. Mais le P.-D.G. de Paribas n'est plus maître du jeu, la Compagnie financière pe la Compagnie financière ne contrôle plus ses deux filiales, et on ne voit pas pourquoi les partenaires étrangers de Paribas renonceraient à leur opération.

ceratent a leur operation.

« M. Lévêque, P.-D.G. du C.C.F., est un féroce adversaire de la nationalisation. Il ne s'en est jamais caché. Lui aussi a envisagé une opération similaire avec sa filiale suisse. Mais il a d'abord demandé l'autorisation de l'Etat. Essuyant un rejus, il s'est incliné. M. Moussa a, lui, pris un autre chemin. » Ce jugement sur l'attitude du P.-D.G. de Parlbas, entendu dans plusieurs ministères, n'est du dans plusieurs ministères, n'est pas koin d'être partagé par cer-tains milleux d'effaires. Dans l'industrie notamment. Dès lors, le départ de M. Moussa n'était plus qu'une question de jours, et le dernier acte allait se jouer en début de semaine.

« Ses pairs, réunis en conseil

d'administration, lui ayant retiré ses pouvoirs, M Moussa a démis-sionné, » Cette phrase, prononcée par M. Delors mercredi à l'Assem-blée nationale, semblerait indiquer que le P.-D.G. de Paribas a été pousse à donner sa démission et non à démissionner de son plein gré, comme l'indique le communique de Paribas. En fait, les deux explications ne s'excluent

nvesti en 1978 par l'establish-ment d'une mission — celle de préserver et de développer l'inspreserver et de developper i ins-titution Paribas. — M. Moussa a en quelque sorte « failli à sa tâche » à ses propres yeux et à ceux de ses pairs. Il n'a pu em-pécher la nationalisation. Mais. dira-t-on, il n'est pas le seul dans ce cas. Or, aucun P-D.G. de na-tionalisable n'a démissionne. Sans tionalisable n'a démissionne. Sans doute, faut-il voir également dans ce départ le fait que M. Moussa a transgressé une tègle d'or : ne jamais s'opposer de front et sur la place publique à l'Etat, fût-il socialiste! Enfin. la nature même des opérations autour de Pathes Suisse ne pouveit dès lors illes Suisse ne pouveit dès lors doubles de la comme des parties suisse ne pouveit des lors doubles de la comme des parties suisses de la comme ribas Suisse ne pouvait, des lors qu'elles étaient portées sur la place publique, que nourrir, voire justifier les campagnes menées contre les milieux financiers, les a émigrés », le a mur de l'ar-gent », par la majorité et le gou-vernement. Pour toutes ces rai-sons. M. Moussa devait partir.

Cela dit, on ne se fait guêre d'illusions à Paris : le contrôle de Paribas Suisse et de Copeba paraît bien perdu, et l'O.P.E. de Pargesa devrait être couronnée de succès. Toute cette affaire aura mis en lumière la férocité des offentements autour de le des affrontements autour de la nationalisation des banques et des compagnies financières et une certaine naïveté du nouveau pou-

JEAN-MICHEL QUATREPOINT.

Le 15 juin 1978. M. Pierre de ce dispositif est limité à une Moussa succédait à M. Jacques de Pouchier à la présidence de la compagnie financière de Paris et des Pays-Bas. C'était après la promulgation de la loi. et des Pays-Bas. C'était après la s'divine surprise » de la victoire de la majorité sortante aux élections législatives de mars 1978, et le Tout-Paris de la politique, de la banque et des affaires avait été reçu à Parls au Pré Catelan, au cours d'une réception qui revêtait un caractère quasiment triomphal.

Le 21 octobre 1981, à 11 h 45, M. Moussa réunit brusquement le conseil d'administration de le conseil d'administration de Paribas pour lui faire une courte déclaration. Il annonce sa décision de démissionner, absolument irrévocable. Les raisons qu'il avance sont simples. Ayant dénoncé publiquement les dangers des nationalisations au plan international et au plan industriel, il avait tenté de faire prévaloir depuis le 10 mai 1981, à travers des discussions avec les membres du gouvernement et les parlementaires, toute une série de mentaires, toute une série de

Cette stratégie ayant échoué, et ses relations avec le gonver-nement, qui pourtant avaient été. initialement, mellieures qu'avec le précèdent, s'étant, rapidement dégradées, M. Moussa en a tiré les conclusions et s'est donc retiré. Il ne se jugeait plus l'homme de la attuation, alors qu'il restait une tache à accomplir et un dia-logue à conduire avec le gouver-

C'est après son départ que le conseil a chargé M. Jacques de Fouchier, président d'honneur et administrateur, de « prendre en charge la politique générale de la compagnée, pour négocier et préparer les décisions corrélations », avec la possibilité de se faire assister, dans cette mission, par deux administrateurs, MM. Francis Fabre, président d'honneur des Chargeurs réunis, et Antoine Riboud, P.-D. G. de B.S.N.-Gervais Danone, M. Gustave Rambaud, vice-président du conseil, s'est vu conférer « les conseil, s'est vu conférer e les pouvoirs nécessaires pour la prise des décisions opérationnelles du

MM. Eskenazi et Morin, les deux directeurs généraux nom-mes par M. Moussa, et dont les délégations tombalent ipso facto, ont refusé de garder leurs titres. mais ont accepté de conserver leurs responsabilités. L'ensemble

Une durée de trois mois

### L'ÉTAT-MAJOR DU GROUPE

de M. Pierre Moussa de la présidence de Paribas, MM. Gérard Eskenazi et François Morin, directeurs généraux, n'ont pas été reconduits dans leurs fonctions, à leur demande.

C'est donc la quesi-totalité de l'ancien étal-major du groupe qui se trouve décapité pu seuls restent en place M. Gus tave Rambaud, vice-président et M. Jacques de Fouchier, préappelé à assurer l'intérim de la présidence pour une durée de trois mois.

Par ailleurs, la nouvetle liste des administrateurs de la Compa gnie financière de Paris et des Pays-Bas est la sulvante : M. Jacques de Fouchier, président d'honneur;

M. Gustave Rambaud, vice-M. Piarre Besse, président du directoire de la Compagnie bancaire, filiale de Paribas : M. Paul Desmarals, représer tant du consortium canadien Power Corp dans lequel Paribas détient une participation de

M. Francis C. Fabre, président d'Union des transports aériens M. Jean Gandols, président de Rhône-Poulenc; M. Renaud Gillet, président

d'honneur de Rhône-Poulenc ; M. René Granier de Lilliac, président de la Compagnie francaise des pétroles; M. Jacques Joly, président de

Fives-Lilie, société gravitant dans l'orbite de Paribas qui en détient 30 %; M. Antoine Riboud, président

de B.S.N.-Gervais-Danone; M. Jean Riboud, président de Schlumberger Ltd : Lord Roll of Ipsden, président de la banque britannique S.G.

Warburg (Paribas et Warburg ont des participations crois et une filiale de 50/50 %: M. Ambroise Roux, président de la Compagnie générale d'électricité ;

M. Philippe Thomas, président de Péchiney-Ugine-Kuhimann.

mum pour la mise en œuvre ef-fective de la nationalisation après

Trois ans après sa prise de pouvoir, M. Moussa, président et animateur du plus important groupe fluancier français, ou venait pourtant de réussir, en fé-vrier 1981, un coup de maître, à savoir la prise d'une participation très importante dans le groupe Empain - Schneider, pratique-ment sous contrôle, doit quitter son poste dans l'amertume de

Une fols de plus, c'est peut-ètre la Suisse qui aura joué le rôle de détonateur dans cette crise, la deuxième on la troisième dans l'histoire mouvementée de

### « L'homme du grand large »

En 1969, M. Jean Reyre, alors président, après une lutte tumul-tueuse, avait di passer la main à M. Jacques de Fouchler, prince de l'establishment: il lui avait de l'estantisment: il im ayant été reproché, entre autres, d'avoir emprunté en Suisse sans autori-sation pour financer les achats d'actions du Crédit Industriel et Commercial que Paribas et Sues se disputaient en Bourse.

M. de Fouchier avait entrepris alors de redorer le blason de Paribas, passablement terni par les méthodes plutôt expé-ditives que M. Reyre, remarquable banquier, avait utilisées pour rétabanquier, avait utilisées pour réta-blir la situation d'un groupe devenu exsangue après la seconde guerre mondiale. En même temps, il faisait entrer à Parlbas M. Moussa, qu'il avait connu en négociant avec le ministère de la France d'outre-mer, et dont il appréciait les qualités et les capa-cités. Les deux hommes se complétaient à merveille. M de Fouchier, génial initiateur du Fouchier, génial initiateur du crédit spécialisé en France, après la Libération, avec sa Compagnie bancaire, chapeautait devantage les activités métropolitaines du groupe, tandis que M. Moussa voulait être « l'homme du grand гатае в.

large ».

L'œil vif et noir derrière de grosses lunettes d'écaille, ce brillant normalien, major de l'inspection des finances, avait parcouru une carrière résolument non conformiste. Hant fonctionnaire, assistant de M. Buron au ministère de la France d'outremer, il s'était fait vigoureusement mer, il s'était fait vigoureusement « tiers-mondiste » avec son oucrage les Nations prolétaires, avant de prendre en 1962 et 1964 la tête du département Afrique à

Après un intermede de deux ans mme président de la Fédération comme president de la Federation des assurances, le voilà donc banquier. Il saura, indéniablement, appliquer à ce métier une intelligence brillante, s'afforçant avec succès d'orienter vers les pays étrangers, plus prometteurs, les activités de Paribas, passablement bridées en France pour de multiples raisons et ce serrot. de multiples raisons. Et ce seront des initiatives pleines de surcès au Canada, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient à Hongkong,

Arrive le coup de tonnerse du 10 mai 1981. M. Monses ve s'ef-forcer de « sauver les meubles », suggérant récemment dans nos suggestit recemment dans nos colonnes (le Monde du 2 octo-bre 1981) une formule pour « préserver l'unité de Paribas » et « ne pas disperser à tout vent la participation industrielle ».

#### Raccommoder les morceaux

Mais apparemment, c'est encore la Sulsse qui va le faire tomber avant l'heure : l'affaire embroulliée de la fillale helvétique (voir, d'autre part, l'article de J.-M. Quatrepoint) va lui valoir les foudres du gouvernement, persudé de se reproposibilité insuadé de sa responsabilité in-trinsèque ou de sa mauvaise foi-les déclarations de M. Jacques Delors, ministre des finances et de l'économie, sont significati-ves à cet égard, même si M. Moussa conteste absolument que « ses pairs lui aient retré ses pouvoirs ».

Au-delà de cette péripétie, la raison essentielle de l'échec et du départ de M. Moussa est l'opposition absolue entre ses conceptions sur les activités de conceptions sur les activités de Paribas et celles du parti socialistes, pour qui cette banque d'affaires sontitue la cmal absolu a qu'il faut extirper à tout prix. Reste à raccommodar les morceaux, si cela peut se faire encore, et M de Fouchier a ététiet de la communication de la tiré de sa retraite pour accomplir cette mission.

L'homme est habile et sura besoin de toutes ses qualités de mancsuvrier pour aménager an mieux la transition dans un groupe où l'atmosphère est devegroupe ou l'atmosphère est deve-mue très lourde, tout au moins chez les cadres supérieus. Tout le problème, en fait, est le sui-vant : de quel usage peut donc bien être une banque d'affaires nationalisée, en France comme à l'étrances ? l'étranger ?

FRANÇOIS RENARD.

# AGRICULTURE

# En Corse

#### DE JEUNES AGRICULTEURS OCCUPENT UN DOMAINE APPARTENANT

DES RAPATRIÉS D'ALGÉRIE Une délégation de hauts fonc-

Bastia — Une quarantaine de jeunes agriculteurs de la région du Fiumorbo (Haute-Corse), ocqui Filmorio (Hante-Curse), oc-cupent, depuis jeudi 22 octobée, le domaine viticole de Pinia, situé près de Ghizonaccia et ap-partenant à la famille Fernandez, rapatrié d'Algèrie. Les occupants veulent obtenir des propriétaires qu'ils revendent, à la SAFER, les quelques 800 hectares de l'exploi-tation afin que ceux-ci soient redistribués, en plusieurs lots, à de jeunes agriculteurs sans terre qui veulent constituer un groupement foncier agricole.

a Pinia, expliquent dans un communiqué les manifestants, c'est le type même de la spé-culation : 1 200 hectares achetés pour 110 millions anciens en 1958. 406 hectares revendus à la Société d'équipement touristique de la Corse (SETCO) pour 400 millions d'anciens francs deux ans plus tard, et maintenant, l'arrachage de la vigue rapporte aux pro-priétaires 2 milliards de cen-times. Pinia aura beaucoup rapporté à ses agriculteurs venus d'ailleurs. Pinia dott revenir aux

Pour sa part, la Fédération départementale des syndicats agricoles de Hauts-Corse « appuie sans réserve les occupants », et le Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Ghisoni a dès le 4 octobre, pris vigoureusemen position en leur faveur.

agriculteurs corses.»

# CONJONCTURE

Défaillances d'entreprises

# UNE AUGMENTATION DE 23 % EN NEUF MOIS

Le nombre d'entreprises défail-lantes, après correction des varia-tions saisonnières, s'est élevé à 1797 pour le mois de septembre, contre 2048 le mois précédent, note l'INSEE dans sa note du 31 octobre. Toutefois, calculée sur les neuf premiers mois de l'année. la tendance générale des défaillances d'entreprises demeure croissante : 15 674, contre 12 712 pour la période correspondante de 1980. soit une croissance de 23,3 %.

L'augmentation des défaillances,

# IÈNERGIE

#### LES ÉTATS-UNIS POURPAIENT LEVER L'EMBARGO SUR LA LIVRAISON D'URANIUM ENRICHI A PRETORIA

tionnaires américains, spécialisés

dans les questions nucléaires, a eu des entretiens mercredi 21 oc tobre à Pretoria avec des repré sentants du gouvernement et des membres de la commission sud-africaine pour l'énergie atomique. Il s'agit pour cette délégation de jauger de nouvelles clauses de garanties en matière de non-prolifération, qui permettralent de lever l'embargo mis par l'administration Carter sur les livrai-sons d'uranium enrichi à l'Afri-que du Sud du fait de la non-adhésion de ce pays au traité de non-prolifération nucléaire de non-proliteration nucleaire
Un contrat signé en 1974 entre
l'Afrique du Sud et les EtatsUnis prévoyait un échange d'uranium naturel enrichi entre les
deux pays. Or le premier des
deux réacteurs construits par la
France à Koeberg près du Cao france à Koeberg, près du Cap, devant être achevé dans le cou-rant de 1982, sa mise en service serait retardée si l'Afrique du Sud

n'obtenait pas l'uranium enrich nécessaire à son fonctionnement

 Le prix pour l'énergie de la Société générale à la S.N.C.P. et à Peugeot-Citroën. — Créée en 1974 par la Société générale pour récompenser ceux qui s'efforcent d'améliorer la situation de l'énergie en France. le prix pour l'éner-gie, d'u montant de 250 000 F, a été attribué le 19 octobre pour les trois quarts à une équipe de la S.N.C.F. dont l'action a permis la S.N.C.F. dont l'action a permis d'obtenir de substantielles économies par l'utilisation de l'électronique de puissance et de commande et pour un quart à trois ingénieurs du groupe Peugeot-Citroën pour les travaux sur la gestion informatisée de la Fonderie de Charleville (Ardennes). Cinq prix d'encouragement de 20000 francs chacun ont d'autre part été attribués hotamment à l'auteur d'un procédé d'auto-nettoyage de la raffinerie Elf de Gargenville et à une équipo Elf de Gargenville et à une équipe du Charbonnages de France pour la récupération de grisou sur de vieilles fosses dans le Nord-Pas-

Les indépendants du pétrole demandent un nouveau régime de prix en France. — Alors que le gouvernement prépare, pour le 25 novembre, un plan d'ensemble pour le secteur du raffinage, M. Montenay, président de M. Montenay, président de l'Association française des indépendants du pétrole a réclame le 30 octobre, une politique de prix « réaliste ». Les indépen-dants, qui approvisionnent 19 % du marché en fuel domestique et, 5 % de celui des carburants, estiment qu'une modification du en valeur relative, est la plus forte dans l'industrie (+ 38,9 %). dans le secteur des services rendus aux entreprises (+ 29,8 %) et dans le commerce (+ 25,5 %).



M. Hubert Dah, a site general control of the second of the

Des A Questation F times qu

remote des la tirea et de # Resonance of the Control of the Cont Burs a le content document ms car in go less and and Go estest and a state of manage distruts in the real sme. mai Spatite rearment in the reefer Comme dans le projet de fat ≟ amayse carte emant **dan**y Monde 20 21 200224 (1) modern termining in mitte on walreamer applicationent au fil

indinare orne is domaine

mages of the troppe. 1155. L'approprie approprié par le mou examinative du Profitation 👺 Equate cour fall cour-Pisestine Colengement 20 機能 ge ceur a. rement hasties. bines keiner annes du friedlich à tota li divini la interventiciana aco de Eran Pejahané wwe Applications of Service • et fa legas dure is into the law as Size fonces and needingset min sussi sur in deminde, par

MONTHS FOR 5 -Material and the state of the s Alternation and control of controls le ternaire leroni le localit du gos PRESERVEZ V avec "PIRFLEX"

s acrom en a laites d**e bors** arterie du poutient particul erament La cologne vertebtera SECTION SECTION relavation corate.
PIRSULT a previo des
PIRSULT à previo des
PIRSULTS en fatex specialement
Conces par a de Constitute des iongus deur de gente **de san** DEMANDEZ CONSEIL A **ENDETO** DISTRIBUTE









# LA PRÉPARATION DU PLAN DE DEUX ANS

# «Une cohérence qui n'est pas assurée»

Des paris trop audacieux

M. Hubert Prévot, commissaire général au Plan, a présenté officiellement, le mercredi 21 octobre, à Paris, le rapport définitif du plan intérimaire pour deux ans (1962-1983), qui doit servir de référence au dévelopment, de l'économie durant cette période. La rédaction de ce texte a été menée à bonne fin en trois mois, ce qui ne fut pas une mince affaire. M. Jean Saint-Geours, qui a présidé au travail de la grande commission dite des c partenaires sociaux set a cu la charge de ce rapport, s'est au reste félicité du climat dans lequel les experts ont traditionalisations en courrir que deux années? De surcroît, un certain bouleversement des plan proprement dit mercredi matin. je n'ai pas rencontré dans une commission—et il parle en témoin attentif—une aussi bonne qualité de dialogues et un niveau de débats économiques d'une telle qualité. »

Comme il se doit, le texte du plan intérimaire a été, avant de consiques et un niveau de debats économiques d'une telle qualité. » Comme il se doit, le texte du plan intérimaire a été, avant de devenir définitif, soigneusement étudié dans ses parties les plus délicates ou, si l'on veut, les plus exposées, sinon les plus explo-

intérimaire dans les domaines de

mis par le gouvernement au Conseil

modération certaine et même un cer-

déroutante pour tous ceux qui

théories keynésiennes ou frémissent

accru de l'Etat. Rejetant « la poll-

te tertizire, etc., le plan du gouver- voir d'achet ».

pages et des propositions.

₹**%**0: ⊶ 瀬 ダム・・・

ا و درسید

91.39

425° 4 42 i Sire ð•4 . .• ta na 👵

**3** 4 <del>Per</del> <del>E</del>n gan

---

4

avi 🚉 🗀

数 マイ・・・ 野・ 5-撃ス・)

2.2

Marie Transport

कुर्वे अस्त

Agents of the state

÷ - ∞ -

indigen on the

مادين ميسموني<u>د</u> "

-

: 🕶 🚈 · · ·

Appendix — — 12 miles

-

Trager Services de de

444 165 AP 73 1111

orania. Series de la companya de la companya

**≱**n er e e

Service of the servic

A STATE OF THE STA

\$\frac{\partial \text{20}}{\partial \text{20}} \text{20} griff To

**3**4

one see the second

de la companion de la companio

S**ec**torion Totalis

de dynamisme sous forme d'un accroissement des investissements, condition première — on le souligne rue de Martignac — d'une croissance économique créatrice d'emplois.

Belle et audacieuse ambition qui

mais reportées au plan sulvant. Il est

affirmé très nettement que toutes

contrebalancées par des économies.

réduction de la durée du temps de tra-

vail pour aboutir progressivement

rations sur la nécessité aussi essen-

posté, ainsi que de limiter le recours

mesures à caractère dissuasit ». Le

sance fondée sur l'investissement, bas salaires est réaffirmé, mais il est l'effort des fonctionnaires par l'inté-

Quelques changements de ton entre le projet et le texte définitif du plan intérimaire sont significatifs. Ainsi, en conclusion du chapitre consacré aux « moyens du changement », on a gilssé quelques bémols, peut-être pour rendre le texte moins provocateur. A moins que, d'un texte à l'autre, on ait douté du bienfonde de certaines remarques et la « contrainte extérieure » :

a. Dans la situation présente la France ne peut se dispenser de recourir à l'endettement extérieur. » Aujourd'hui, autre rédaction, même si la différence est ténue. « La France mobilisera ses marges d'emprunt à l'étranger. »

Hier, on écivait « ...le déficit extérieur doit être limité, bien utilisé et temporaire. Il importe de l'estit d'un exterieur doit être limité, bien utilisé et temporaire. Il importe de l'estit d'un exterieur doit être limité, bien utilisé et temporaire. Il importe de l'estit de l'estit d'un doute des l'estit experaire d'en certain nombre de ceux qui en ont proposé les règles du jeu?

Al.PHONSE THÉLIER.

Les atouts ne manquent pas non

plus si i'on admet les moyens d'in-

tervention que se donne le gouver-

nement avec, par exemple, la natio-

nalisation du crédit et la confiance

Mais les ambiguités demeurent

domaine social, il ne suffit pas d'af-

firmer qu' = il faut en finir avec le

déclin de la solidarité » pour obtenir

aussitôt les moyens de la réaliser. N

ne suffit pas de promettre la révision

des mécanismes de financement de

la Sécurité sociale, la remise en

cause de la compensation démogra-

phique et le transfert à l'Etat des

charges indues supportées par le

régime général des salariés pour

faire oublier les énormes problèmes

sociale. Un flou artistique balgne les

pages relatives a ces questions. On

indique que les cotisations « pour-ront » être déplatonnées et non plus

- seront déplatonnées -, comme il

On a supprimé les passages sur

de toute facon sera exigé, ne va-t-il

savent la conserver.

des syndicats at les pouvoirs publics à l'impôt. Où trouvera-t-on finalement

nombreuses. Pour s'en tenir au seul la Sécurité sociale et financer des

de financement de la protection du plan intérimaire s'explique, certes,

était écrit dans le projet de rapport. les décisions prises par le gouver-

La recherche d'une croissance sociale

salaires pour le catcul des cotlas-

tions. On a ôté les déclarations trop-

précises sur l'intervention financière

de l'Etat et le recours, même limité,

les dizaines et dizaines de militards

nécessaires pour combier le trou de

mesures nouvelles, même modérées ?

Comment l'équilibre sera-t-W assuré.

Par des cotisations nouvelles, ce qui

est plus vralsemblable? L'impôt sur

le revenu ne serait-il pas préférable

si l'on veut vralment réduire les Iné-

galités et rapprocher notre fiscalité

Cette question est, certes, posée

mais pour alimenter le débat... du plan suivant, alors que dès 1982-1983, Il faudra trancher. L'imprécision

très difficiles et très discutées -

que doit prendre le 4 novembre le conseil des ministres. Et le commis-

sariat réintégrera dans le document

nement avant de le soumettre au

des autres systèmes européens ?

# ÉTRANGER

## LES PAYS INDUSTRIALISÉS ONT ENTÉRINÉ L'ACCORD SUR LES TAUX DES CRÉDITS A L'EXPORTATION

La « guerre » des crédits à l'ex-portation paraît toucher à sa fin, les vingt-deux pays industrialisés intéressés, notamment les Etatales vingt-deux pays industrialisés intéressés, notamment les Etats-Unis, le Japon et les Etats membres de la C.E.E., ayant entériné, le 21 octobre, l'accord de principe conclu le 7 octobre. Le relèvement de 2.5 % des taux en vigueur entrères en application le 16 novembre pour une durée de six mois (le Monde des 9 et 10 octobre).

En ce qui concerne les crédits de deux à cinq ans, les taux sont portés à 10 % pour les pays en développement, 10,5 % pour les pays intermédialres et 11 % pour les pays relativement riches. En ce qui concerne les crédits de cinq à huit ans et demi, les taux seront respectivement de 10 % (la majoration dans ce cas n'est que majoration dans ce cas n'est que de 2,25 %), 11 % et 11,25 %. Ce-pendant, en raison de la faiblesse des taux qu'il pratique, le Japon pourra accorder ces prêts à seu-lement 9,25 %.

baisse sensible de ses exportations de charbon — la principale richesse du pays, — selon l'agence PAP, alors que, en 1979, la Pologne avait exporté 41,4 millions de tonnes (26,7 millions de tonnes dans les pays capitalistes et 14,7 millions de tonnes dans les pays capitalistes et 14,7 millions de tonnes dans les pays capitalistes et 14,7 millions de tonnes dans les pays socialistes) elle n'en a plus 14.7 millions de tonnes dans les pays socialistes), elle n'en a plus vendu en 1930 que 31.1 millions de tonnes. Cette année, les exportations de charbon n'atteindront, selon les prévisions, que 17.2 millions de tonnes (9.1 millions de tonnes pour les pays partenaires socialistes et 8.1 millions de tonnes pour les pays capitalistes). — (A.F.P.)

Aux États-Unis

### LE PRODUIT NATIONAL BRUT · · · · · · A DIMINUÉ POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE CONSÉCUTIF

Le produit national brut (P.N.B.) américain a fléchi, en rythme annuel, de 0,6 % au cours du troisième trimestre, a annoncé le 21 ectobre le département du commerce. Les Etats-Unis se trouvent ainsi, au moins théoriquement, en récession, puisque leur P.N.B. avait déjà accusé une baisse (1,8 %) au cours du deuxième trimestre et que selon les noumes généralement admises, il y a récession, lorsque le P.N.B. s'inserit en retrait pendant deux s'inscrit en retrait pendant deux trimestres consécutifs.

La récession s'avère modeste, ainsi que le président Reagan l'avait récemment laissé prévoir, en exprimant l'espoir qu'elle serait de « courte durée ». Au premier trimestre de 1981, le produit national brut avait connu une forte expansion: 8,6 % en rythme annuel Depuis, l'activité économique américaine s'est légèrement raleutie, du fait, principalement, des niveaux élevés des taux d'in-térêt. L'actuelle récession est la deuxième, en l'espace d'un an et demi, la précédente ayant été hrève et brutale (le P.N.B. a notamment chuté de 99 % au cours du deuxième de 1980). — (A.P.P.)

|                                                   | COURS                      | 80 <b>JOHR</b>                                             | BE MEDIS     |                                     | DEUX MOIS |                                      |          | STX MOIS                              |      |                                       |              |                   |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ,                                                 | + 029                      | + 2041                                                     | Rep.         | + 6                                 | » þ       | Þ. –                                 | Rep.     | + 0                                   | n Pi | g. —                                  | Rep.         | +                 | 0a Dep       |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (100)                      | 5,6890<br>4,7215<br>2,4290 | 5,6968<br>4,7285<br>2,4350                                 | <del>-</del> | 0<br>169<br>180                     | +++       | 20<br>105<br>226                     | <b>=</b> | 39<br>259<br>365                      | +++  | 15<br>195<br>410                      |              | 269<br>790<br>910 | <b>— 545</b> |
| D.M.<br>Floria<br>F.B. (199)<br>F.S.<br>L. (1998) | 3,8045                     | 2,5135<br>2,2790<br>15,0298<br>3,0105<br>1,7340<br>19,3890 | 1 +          | 95<br>45<br>539<br>110<br>290<br>60 | ÷<br>+    | 120<br>89<br>260<br>150<br>215<br>49 | ++       | 195<br>110<br>900<br>235<br>550<br>55 |      | 225<br>145<br>630<br>273<br>435<br>65 | +<br>+<br>-1 | 675               |              |

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

# TAUX DES EURO-MONNAIES

| D.M  10 13/16      | 11 3/16/10 15/16 | 11 5/16  11     | 11 3/8   11 3/16 | 11 9/1  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|
| \$ RU 15 5/8       | 16 1/8   15 7/8  | 16 1/4   16     | 16 3/8   16 9/16 | 16 15/1 |
| Florin 12 1/2      | 13 1/2   12 3/8  | 13 1/8   12 3/8 | 13 1/8   12 1/8  | 12 7/8  |
| F.B. (100) 15 3/4  | 18 1/4 17 1/8    | 18 5/8 17 3/4   | 19 18 3/4        | 19 7/8  |
| F.S 9              | 9 7/8 10 7/8     | 11 3/8 10 7/8   | 11 3/8 10 7/8    | 11 3/8  |
| L. (1000) 17 3/4   | 22 1/4 19 3/4    | 22 1/4 29 1/2   | 22 1/8 22        | 23 3/8  |
| £ 15 3/8           | 16 1/8   15 3/4  | 16 1/2   15 7/8 | 16 5/8   15 7/8  | 16 5/8  |
| F. français 15 1/4 | 16 3/4   16      | 17 1/4   16 1/4 | 17 1/2   17 3/4  | 19      |

Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étaient indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.



Faut-il parler à la fois d'audace nement vaut promouvoir - une crois-

l'emploi, des salaires et de la pro- n'exclut pas cependant la tempé-

tection sociale? Dans sa mouture rance. En voici quelques exemples.

actuelle, le copieux document sou- Les réformes dites sociales, est-il mis par le gouvernement au Conseil indiqué, doivent être étalées dans

économique et social ne manque ni le temps; effectivement, blen des

d'atouts ni de réalisme, mais il promesses électorales sont absentes,

souffre néanmoins d'une réelle inco- c'est-à-dire non pas abandonnées,

Comme dans le projet de rapport dépenses nouvelles dans les régimes

- analysé partiellement dans le de sécurité sociale, et notamment

Monde du 21 octobre (1). — une d'assurance-maladie, doivent être

tain réalisme apparaissent au til des La réaffirmation de la nécessité d'une

L'approche adoptée par le nouveau aux trente-cinq heures, objectif prio-

commissaire au Plan est, certes, ritaire, est accompagnée de décla-

refusent le changement politique et tielle d'accroître la productivité,

pour ceux qui restent hostiles aux l'utilisation des machines, le travail

à toute i d'é e d'interventionnisme aux heures supplémentaires par - des

tique économique libérale » et faisant maintien du pouvoir d'achat du

le parl d'une relance de la crois- salaire moyen avec un effort pour les

mais aussi sur la demande, par des également indique, avec sans doute moyens socialisants tels que les un peu trop d'hésitation que « les

à l'emploi, la création de postes dans échéant accepter une baisse du pou-

et d'incohèrence à propos du plan sence sociale durable ».



vous proposent des pianos : à louer depuis 190 F/mois à vendre depuis 220 F/mois aucun apport personnel Tous nos pianos sont garantis dix ans Ouvert même le dimanche PIANOS DAUDE maison recommandée 75 bis, Av. de Wagram 75017 Paris

pas réduire en 1982 et 1983 le pouvoir d'achat des salariés, ainsi que le revenu disponible des travailleurs indépendants ? Ne va-t-Il pas freiner l'incitation à investir et à épargner des cadres, des artisans, des chefs d'entreprises individuelles sur lesquels on compte tent pour lutter contre le chômage ? La recherche de l'équilibre de la protection sociale mettra en cause d'autres équilibres qu'on ne peut négliger. Or le plan intérimaire fait - pour le moment -- l'impasse presque totale sur toutes ces incidences, à moins que des dossiers sortent prochaînement de l'ombre, comme cela seralt souhaitable. Comme le président de la commission générale du plan intérimaire, on peut donc s'interroger

La recherche d'une croissance sociale si elle se veut durable, ne

sur la cohérence de ce plan.

(1) A propos des retraites, il fallait lire que le « projet ne dit mot de la réjorme sur la retraite à soizante auss, ce texte évoquant rapidement la retraite calculée en fouction de l'activité professionnelle sans citer la fameux slogan de la retraite à soizante ans.

Le flou artistique disparaîtra-t-il peut évacuer les problèmes des grands équilibres économiques. Elle pour autant ? Quelle que soit la solune peut pas non plus esquiver le tion retenue, l'effort contributif qui, débat sur les répercussions d'ordre qualitatif - de mesures financières impopulaires et pourtant indispensables pour créer une vraie solidarité. Il est déjà dangereux de vouloir tuer le comptable, comme le déclarait récemment le secrétaire général de la C.F.T.C. Il serait tout aussi dangereux d'ignorer, ou pire, de briser les ressorts psychologiques qui tendent les énergles de tous

ceux qui sont aux commandes des

Le pari ou l'audace du plan inté-

rimaire, puisqu'il a été décide de bâtir un tel plan, mériterait davantage d'explications et de justifications chiffrées, de plus grandes précisions sur les moyens de respecter des objectifs ambitieux : si l'on veut que le plan devienne une ardente obligation et qu'il crée une solldarité. encore faut-II que chaque partenaire social sache où l'Etat veut l'amener, pourquoi on l'incite à un effort et comment. S'il est vrai que « la soliderité n'est pas réductible à des tormes monétaires d'assistance » elle ne doit pas exclure ces aspects quantitatits trop vite qualifiés d'ap-

proche droitière. JEAN-PIERRE DUMONT.



La bourse est plus sûre quante de Change est disponible. La bourse est plus sure quand l'Agent de Change est disponible quand l'Agent de Change est disponible quand l'Agent de Change est disponible quand l'Agent de Change est plus rent est plus rent est concern est plus rent est concern quand l'Agent de Change est plus rent est concern est plus sûre est plus ent de Change est disponible est plus est di La bourse est plus sûre quand l'Agent de Change est concerné. La bourse est pl est coo and FA quand FERRI, FERRI, GERME S.A. La bours de Chan plussure nible, I UN AGENT DE CHANGE TAgent est plus VOUS REPOND disponib est conc quand l'A 260.37.55 quand PA hé. La bours gent de Chan rse est plus sûre FERRI, FERRI, GERME S.A. - A Paris. 53, rue Vivienne - 75002 - A Bordeaux. 16 Cours du Chapeau-Rouge 33000. (56) 48.54.77

L'« affaire » des coffres MISE AU POINT DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES

L'Association française des ban-ques (A.F.B.) a publié, mercredi 21 octobre, une mise au point en raison des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours dans les milieux d'affaires au sujet d'une nouvelle réglementation des coffres-forts loués dans les banques. Seule une loi pourrait modifier les dispositions du code général des

dispositiona du code général des impôts concernant les coffres-forts loués par des particuliers dans les banques, précise l'A.F.B. Or, ajoute-t-elle, aucun projet de loi dans co sens n'a été déposé.

Cette mise an point répond aux diverses rameurs qui circulaient depuis plusieurs jours à la Bourse et dans les milieux d'affaires. Selon ces rameurs les pouvoirs publics auraient eu l'intention de donner à les ministration fiscale tout rouvoir l'administration fiscale tout pouvoir pour inventorier le contenu des coffres-forts loués par les particeliers dans les banques. L'A.F.B. rappelle que la loi du 28 décembre 1959 a abrogé les dispo-

sitions du code général des impôts qui faisaient obligation aux banques de déclarer les locations de colfres-forts aux services de l'enregistrement et qui imposaient la présence d'un notaire et d'un représentant de l'administration liscale lors des ouvertures de collres après décès.

STAGES d'ANGLAIS E à OXFORD Formation continue toute l'année, tous niveaux OISE Oxford Intensive School of English 21, rue Théophresie Renaudot 75015 Paris - Tél. (1) 533.13.02

Pour en savoir plus

# AGRICULTURE

# CHARGÉ D'ÉLABORER UN NOUVEAU RAPPORT

# M. Duroure (P.S.) veut associer la politique de la forêt à celle de l'industrie du bois

Mont-de-Marsan. - Par décret du 24 juillet, le premier ministre avait chargé M. Roger Duroure, député pour améliorer la gestion de la forêt française. Le massif national, qui représente une superficie totale de 14 millions d'hectares, certes de qualité très inégale, n'en est pas moins le premier de la Communauté européenne. Or il est paradoxal de constater que la France accuse le plus grand déficit au poste bois et pâtes à papier dans le commerce extérieur. Ce déficit s'est chiffré, en 1980, à 11 milliards de francs, en deuxième place derrière le déficit

M. Roger Duroure est un des rares parlementaires à bien connaître les problèmes forestiers. Il y a cinq ans, pour le compte du parti socialiste, il avait déjà élaboré un rapport préconisant les orientations nouvelles qui pourraient être données à une politique forestière s'insérant dans une gestion socialiste.

son rapport le 24 janvier 1982. Il a

# Copies

De notre correspondant

créé vingt groupes de travail qui représentent au total deux cents personnes. Leur mission sera de lui fournir les données techniques et économiques ainsi que les relations cohérentes entre elles « ce qui , ditil, me permettra d'asseoir sur des bases solides les propositions politi-

#### Deux axes

M. Duroure compte agir sur deux axes, l'un économique, qui est en cours d'élaboration; l'autre politique, pour lequel il s'entourera d'une équipe différente. Ce rapport servira à alimenter le réflexion du gouvernement pour la préparation d'une non-velle loi forestière en 1982. Quelques lignes directrices se dégagent. En premier lieu, la nécessité de mettre en œuvre une politique globale pour la forêt et le bois. « Il ne peut pas y avoir de politique forestière valable, dit M. Duroure, si elle n'est pas associée à une politique industrielle du bois. Inversement, la pro-motion de l'industrie du bois est conditionnée, dans une large me-sure, par la prospérité de la forét. Par ailleurs, il faut noter les correspondances de fait entre la gestion des forêts et la gestion de l'environnement naturel au point que la défi-nition de la politique forestière ne peut se détacher d'une définition de

la politique de l'environnement. - Jusqu'ici, ajoute M. Duroure, les voies ne convergeaient pas, pour la politique dans ce domaine .. La démarche du parlementaire landais consiste également à mesurer l'ina-daptation des besoins des industries aux ressources de la forêt, région par région, et d'y remédier.

Il constate encore qu'il existe un important problème concernant la forêt sous-productive. Celle-ci représente au moins six millions d'hectares. Il sonhaite mettre les propriétaires intéressés en situation de mieux gérer leur domaine : « L'Etat doit les tirer de là, déclare-t-il, par une assistance technique et des modes de financement appropriés, s'agissant d'investissements qui ne portent leurs premiers fruits qu'au bout de plusieurs décennies.

Pour le rapporteur, il conviendrait que les propriétaires n'aient plus le droit de laisser la forêt en état de sous-gestion. • Il s'agit là d'un bien d'intéret national », dit-il. Il semble que la mise en œuvre d'une sylviculture dynamique permettra d'accroître les ressources forestières dans l'immédiat. M. Duroure n'hésite pas à prédire la création de quelque 100.000 emplois dans les toutes prochaines années, grâce à l'intensifica-tion de la sylviculture et à la revitalisation des industries du bois.

CHRISTIAN BOMBÉDIAC.

# ÉTRANGER

En 1981

### LES VENTES AMÉRICAINES A LURS.S. ONT AUGMENTÉ DE PLUS DE 60 % PAR RAPPORT A 1980

Moscou (A.F.P.). - Les échanges commerciaux entre l'U.R.S.S. et les États-Unis ont repris d'une façon spectaculaire en 1981, après la période de boycottage liée à la crise afghane. Selon des chiffres révélés le 16 octobre à Moscou, de source américaine, les expor-tations américaines vers l'U.R.S.S. ont augmenté de 61,9 % pour les sept premiers mois de 1981 par rap-port à la même période de 1980. Les ventes soviétiques vers les États-Unis n'ont progressé elles que de

sont élevées à 1 192 millions de dollars (736 millions de janvier à juillet 1980) et les ventes soviétiques à 250 millions (197 millions). Le défi-cit de l'U.R.S.S. s'est accentué de 74,8 %, soit 942 millions de dollars (539 millions pour les sept premiers mois de 1980). Ce sont les importations de produits agricoles qui pè-sent le plus lourd dans cette ba-lance : en juillet, l'U.R.S.S. avait déjà acheté pour 798 millions de dollars de produits agricoles américains, essentiellement des céréales, contre 494 millions en 1980, année du boycottage, soit une augmentation de 61,5 %.

En 1982, les achats soviétiques dans ce secteur seront encore plus importants. Après la récente signature d'un accord céréalier entre Moscou et Washington, I'U.R.S.S. devrait importer entre 18 et 23 millions de tonnes de céréales d'ici à

# La Thailande exportera une partie de son gaz naturel

De notre correspondant

Bangkok. — Est-ce, comme le prétend le gouvernement, la pro-messe d'une vie « rayonnante » pour le peuple thailandais ? Les gi-sements offshore de la compagnie américaine Union Oil out comeucé de produire du gaz.

Le gazoduc sous-marin qui, à travers le golfe de Thailande, sur une distance de 425 kilomètres, l'évacue vers la terre ferme vient d'être mis en service. Il aura fallu dix ans pour que le rève devienne réalité. Depuis 1971, quelque soixante dix puits out été forés en mer : trente-sept ne l'auront pas été en vain.

Dans un premier temps, le gaz ali-mentera deux centrales électriques qui tournaient jusqu'à maintenant au fuel, Mais la Petroleum Authorithy of Thailand (P.T.T.) envisage la construction d'une unité de séparation du gaz qui permettra d'obtenir du méthane, de l'éthane, du butane et du propane. Elle s'apprête à confier à la firme ouest-allemande Lind AG l'étude de ce projet dont le coût est estimé à plus de 300 millions de dollars et dont la réalisation pourrait commencer au printemps prochain. A plus long terme, l'intention du gouvernement est de créer, au point d'arrivée du gazoduc, le long de la côte près de Rayong, un pôle d'attraction pour les industries lourdes, notamment pétrochimiques.

Essentiellement concentrées dans connues de gaz naturel sont esti-mées au minimum à 186 milliards de mètres cubes. Le filon ne sera donc pas épuisé de sitôt. Tout dépendra des découvertes ultérieures et du rythme d'extraction, dont on estime

cubes par jour d'ici à cinq ans. La Theilande aurait-elle déjà du gaz naturel à ne savoir qu'en faire ? La compagnie américaine Texas Paci-fic, dont les forages ont été couronnés de succès, a sollicité l'autorisation d'exporter tout ou partie de sa production puisqu'elle n'a pas réuss à s'entendre avec les autorités lo-cales sur un prix de vente. Pour l'heure, celles-ci diffèrent leur réponse. « Nous sommes d'accord pour exporter les surplus afin de rééredresser notre balance des paie-ments, explique le président de P.T.T., mais nous voulons nous assu-rer aussi de la bonne couverture de nos besoins domestiques. 2 Au nom-bre des clients potentiels, figurent le Japon, la Corée du Sud et peut-être

gaz devrait permettre à la Thailande de réduire de 367,4 millions de dollars le montant de sa facture pétro-lière, qui s'élevait l'an dernier à 3 milliards de dollars et qui représentait en valeur 30 % du total de ses imà cet égard à diversifier ses sources d'approvisionnement - l'Arabie Seoudite et l'Émirat de Qatar lui ont soudies et l'ellitat de Galar foi orni fourni en 1980 les trois quarts de son brut – et à faire appel à d'autres fournisseurs, comme l'Indonésie, la Malaisie et la Chine, avec laquelle il a signé au printemps dernier un contrat pour la livraison, en 1981, de 600 000 tonnes de brut.

• La Suède et l'Union soviétique ont signé, le 24 septembre à Stockdoublement d'ici à 1990 de leurs échanges commerciaux. Cet accord, qui porte sur 10 milliards de couson de 100 000 tonnes de tôles et de tubes par les aciéries Saab et de 25 000 tonnes de beurre en cinq ans à l'U.R.S.S. Le pétrole représente le plus gros poste dans les importations. suédoises en provenance d'U.R.S.S.

Au demeurant, le couvernement lars par an pendant la durée du Ve plan de développement économi-52 % en 1986 la part des importa tions pétrolières dans sa consc tion énergétique. Pour ce faire, i compte notamment augmenter ses du brut, recourir à des énergies de substitution comme l'eau, le vent, le de P.T.T. a même évocué la possibiité de converir au gaz la flotte des autobus de Bangkok et, pourquoi pas, à long terme, l'ensemble du parc automobile. De son côté, une firme canadienne a proposé de produire du fuel à partir de l'alcool de manioc dont la Thailande est un des plus gros exportateurs mondiauc...

JACQUES DE BARRIN.

### CUBA S'INQUIÈTE de son déficit extérieur AVEC LA FRANCE

Le ministre cubain président du

comité d'État pour la coopération économique (équivalent du ministre Rodriguez Llompart, a été reçu der-nièrement par M. Mauroy. Chef de la délégation cubaine à la sixième commission mixte franco-cubaine, qui s'est réunie les 13 et 14 octobre à Paris, M. Llompart a évoqué avec le premier ministre l'importance du déséquilibre de la balance commerciale entre la France et Cuba (852 millions de déficit en 1980 au détriment de La Havane). Il a demandé que la France accroisse ses importations de produits cubains, notamment de sucre. Les échanges veau modeste, tout en accusant un déficit croissant au détriment de l'île caraïbe, 20 millions de francs en 1979, 852 millions en 1980, 502 miltion de plusieurs projets industriels confiés à des entreprises françaises comme l'usine de cellulose et par de Jatibonico (Creusot-Loire-Entreprises) et la centrale thermique de Matanzas (Alsthom-

Les autorités cubaines s'inquiè-tent de ce déficit, note le ministère du quai Branly. Elles sonhaiteat le voir compense par de plus grandes facilités de crédit, un meilleur accueil pour leurs produits traditionnels (rhum, miel, thon et textiles) et par une attitude plus ouverte de la France au sujet de l'accord internal'instant réservée, et le sera aussi se préoccupera pas de mettre et place un véritable système de stoo-kage régulateur, seul à même de répondre aux besoins de stabilité de cours des pays exportateurs.

Bientôt le jour va se lever, le CIC n'est pas fermé. CIC. Jour et nuit.



peuvent aller au cœur de Lyon pour 167F.\*\* Paris-Lyon. Réservation incluse. Bénéficiaires des réductions Prix normal couple, famille, vermeil 247F\*\* 128F\*\* 88F\*\* 167 F\*\* IGV. Gagnez du temps sur le temps. SNEF

Avec le TGV, en 2<sup>H</sup>40,\* les Parisiens

هكذا من الأصل

A MATERIAL DE L'ARTER L'ARTER DE L'ARTER DE L'ARTER ARTER MARIE DE L'ARTER DE L'ARTER DE L'ARTER DE L'ARTER DE

stève quasi total contre l' de neuf pharma Liquisi-countre for their malk of the property of the formers of the 120 houses, if october 55 hours for the property of the 120 hours for the property of the 120 hours for the 120 h

les arrêts de tra

Gere à la S.N.C.F., greve se de grève dans la ma

me sèrie de conflits localis ment le secteur des transp

Bus les chemins de fer, aprè Bus les chemins de conduct fédion des frenche de conduct fédion des frenches de fea Pars-Est de ren donne de fea pars-Est de rendente de fea

NOM Pecini prisident de la ESSE DE TROUBLEMANT SES BIRDES DUTIDE DES CONTRACT BIRDES DUTIDE DES CONTRACT BIRDES DE CONTRACT DE DE CONTRACT DE CONTRACT DE CONTRACT BIRDES DE CONTRACT D in d iut es Paslo i. Jou

GAUGE de l'

ues ou de i'

# Les arrêts de travail se multiplient dans les transports

Grève à la S.N.C.F., grève à Air France, menace de grève dans la marine marchande. Une série de conflits localisés agite en ce moment le secteur des transports, témoignant (« le Monde » du 16 octobre).

lallande exportes

remarks of the second

w impany ...

\*\*\*

**海** 

and the re-

夢本 -

9. Jan <del>14.</del>39.

ह**ण्यास**्ट्रः ०

م - ده پيد پ خواهوي

Section 1

Sept.

34 P. C.

Sent th

94 **4** 

\$ 342 3 t

صيبه پخ

منه برهج

- تنتصفح

at the order

Part of the

100

海· نخت د

gagan is a constant

Mar adaption . क्षेत्रका क्षेत्र

اد د يغې پيغ

Ges. Sept. Att. 19

2. Par 1 4-1-1

The state of the

· 影响 100

ment état dans ses colonnes M. Gaston Bessay, secrétaire général de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFD.T.

liaisons Strasbourg-Lyon et Dijon-Nancy ont été perturbées, mer-credi 21 octobre, par suite de l'occupation des voies par les grévistes. A Air France, les mécaniciens au sol, qui avaient fait grève la semaine passée pour réclamer une melleure affectation de la prime d'intermétie avance au responsel meilleure affectation de la prime d'intempérie versée au personnel travaillant hors des hangars, ont à nouveau cessé le travail, le 21 octobre en milieu de journée, à l'appel de la CFD.T. pour appuyer leur revendication d'aug-mentation immédiate et uniforme

des salaires de 500 francs. L'occu-pation de la piste d'attente d'Orly-Sud a retardé le départ de plu-sieurs avions, dont celui de la compagnie polonaise Lot, qui ramenait M. Lech Waless à Var-sovie; les mouvements à l'arri-vée ont également été perturbés et quelques vols ont dû être annu-lés. La direction d'Air France ayant annoncé l'ouverture de négociations salarisles le 4 no-vembre, l'occupation des pistes vembre, l'occupation des pistes devait cesser dans la soirée.

D'autre part, les syndicats de marins C.G.T. et C.F.D.T. appellent à une grève à l'appareillage à partir du 16 décembre el le gouvernement devait, d'ici là, se gouvernement devait, d'ici là, se cantonner dans des propositions insuffisantes pour la revalorisation des pensions actuellement basées sur des saleires forfaitaires inférieurs d'environ 38 % aux aux salaires réels. La réunion entre syndicats, armateurs et pouvoirs publics, le 19 octobre, n'ayant débouché sur aucun résultat concret, la prochaîne, le 9 novembre, promet d'être déterminante.

Toute cette agitation, souvent lancée spontanément par la base, vant est pour une large part le fruit d'une certaine désil·usion. « Après cinq mois de gouvernement de gauche, nous attendons toujours le changement » explique-t-on ici et là parmi les grévistes, « Il jaut bien se rendre à l'évidence, le nouveau gouvernement n'en-tend pas plus satisfaire les reven-dications des cheminots que les précédents », écrivait, au début de son dernier éditorial. M. André Thiolière, secrétaire général de la Fédération générale autonome des agents de conduite. Dans beaucoup de régions, le nouveau tableau de service des « roulants », correspondant à l'horaire d'hiver, est accueilli comme l'un des plus contraignants qu'on n'ait ignais.

contraignants qu'on n'ait jamais vu. Pour beaucoup, l'arrivée de la gauche au pouvoir signifiait, à terme rapproché, amélioration du pouvoir d'achat et des conditions travail. augmentation des

A la R.A.T.P., ce sont essen-tiellement des incidents entre conducteurs de mêtro, ou d'auto bus, avec des passagers, on des automobilistes, qui ont été à l'origine des quelques débrayages qui ont eu lieu depuis la rentrée de septembre. C'est encore ce qui s'est produit le mercredi 21 octobre sur quatorze lignes d'autobus la lizze Nation-Porte Dauphine du metro où le trafic a été sérieusement perturbé.

Les syndicats sont depuis lon:

temos très sensibles eux condi-tions de sécurité dans lesquelles travaillent les conducteurs d'au-tobus, surtout en banlieue. L'an dernier, elles avaient déjà été à l'origine de plusieurs mouvements l'origine de plusieurs mouvements de grève, mais en général dans l'unité syndicale. Cette fois, seule la C.G.T. participe à l'arrêt de travail. Elle veut ainsi montrer que l'arrivée d'un président communiste à la tête de la Régie ne modifie pas son attitude. Mais, en mars 1981, elle avait volontairement durci un conflit semblable dans un dépôt d'autobus; cette fois il ne s'agit que de mouvefois il ne s'agit que de mouve-ment limité.

# Dans les chemins de fer, après la décision des agents de conduite de Paris-Est de reprendre le travail et le retour progressif à la normale de la circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est, après aussi la reprise du travail au triage de Lille-Délivrance, ce sont les cheminots du dépôt de Besançon qui ont entamé, à leur tour, un monvement de grève à l'appei de la C.G.T. et de la C.F.D.T., pour dénoncer des conditions de travail qui vont, affirment-ils, en se dégradant depuis un mois. Les dégradant depuis un mois. Les Grève quasi totale des pharmaciens contre l'ouverture

de neuf pharmacies mutualistes

La quasi-totalité des vingt mille officines privées ont été fermées le 21 octobre, de 14 à 20 heures, en signe de protestation contre l'ouverture de neuf pharmacies mutualistes a utorisées par M. Jack Ralite, ministre de la santé. Des affichettes appoées sur les vitrines ont accusé le ministre de vouloir mettre un place un « double système » de distriun « double système » de distri-bution des médicaments.

Commentant le même jour leur Commentant le même jour jeur action lors d'une conférence de presse. les responsables de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (F.S.P.F.) — seize mille cinq cents officines — ont rappelé leur position favorable vis-à-vis de « la déturance gratuite, à tous les assurés, dans toutse les nhormanies des méditoutes les pharmacies, des médi-caments prescrits par les méde-cins », système rendu possible par la pratique autorisée du tiers payant. Pour leur part, les res-ponsables de l'Union nationale des pharmacies de France (mille des pharmacies de France (mille cinq cents officines), qui s'asso-cient au mouvement, ont, sur ce point, une position différente. Selon eux, la généralisation de la gratuité des médicaments serait « source de surconsommation et de gabegie, elle engendrerait un phénomène d'« irresponsabilité » préjudiciable à l'équilibre de la Sécurité sociale ».

Pour M. Peckre, président de la F. S. P. F., la prolifération des pharmacies mutualistes pourrait notamment avoir pour effet de « déstabiliser les officines trudi-

tionnelles, qui pourraient alors ne tionnelles, qui pourraient alors ne plus pouvoir assurer la gratuité des médicaments ». Aucune précision n'a été donnée quant à la suite du mouvement. « No tre objectif, a conclu M. Peckre, est de sensibiliser l'opinion tout en souignant que nous ne pouvons accepter que les pharmacies mutualistes mettent en place leur propre circuit de distribution de médicaments ». En cas de réducmédicaments 1. En cas de réduc-tion de leurs marges, les pharma-ciens pourraient être amenés à licencier, à en core déclaré en substance M. Peckre.

Les pharmaciens protesten contre les « privilèges » fiscaux et autres accordés à leurs collègues mutualistes (exonération de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe professionnelle, dispense de participer à la garde de nuit et des dimanches et jours fériés, etc.).

Pour sa part, dans un commu-niqué, la Fédération nationale de la mutualité française (F.N.M.F.) souligne que a sur les vingt mille pharmacies existant en France et qui s'ouvrent au rythme de trois cents par an. il n'existera, après les neuf ouvertures, que soizante-siz pharmacies mutualistes repré-sentant moins de 2 % du chiffre d'affaires de la distribution phar-maceutique ». Elle affirme enfin que « l'existence de pharmacies mutualistes est parfaitement compatible avec un système conven-tionnel de tiers payant entre la mutualité et les pharmacie LoffiLa journée d'action à la régie Renaulf

### DÉBRAYAGES MOINS SUÍVIS QUE LE 15 OCTOBRE.

Environ deux mille salaries de la régie Renault — six mille selon les syndicate — ont manifesté, jeudi matin 22 octobre, dans les rues de Billancourt, à l'appel des syndicats C.G.T., C.F.D.T., F.O. et C.F.T.C pour une journée d'action organisée dans l'ensemble des usines Renault Les débrayages, selon la direction, étaient moins suivis que ceux observés le 15 octobre 41 % a ulieu de 50 % au Mans, 2 % (7 %) à Flins, mais um peu plus à Douei (11.2 % au lieu de 6,7 %) à Dreux (11 % au lieu de 7,8 %).

A Billancourt, où, à la suite de la grève du « 12 » et du « 74 », quatre mille cent cinquante sala-

De la greve du « 12 » et du « 74 », quatre mille cent cinquante sala-rlés sont maintenus en « chômage technique » par la direction, des débrayages ont eu lieu entre 9 heures et 11 h. 30 jeudi, et une manifestation était organisée aux aborde de l'antenprise

manifestation était organisée aux abords de l'entreprise.

• A E.G.F., les négociations sur la réduction de la durée du travail ont été suspendues jusqu'au 28 octobre, en raison du désaccord entre les organisations syndicales et la direction, qui propose trente-neuf heures par semaine au 1e janvier 1982 et trente-huit heures au 1e octobre suivant.

La C.G.T. et la C.F.D.T. recla-La C.G.T. et la C.F.D.T. recla-ment respectivement 38 heures et 37 heures au 1° janvier 1982. ● Chez CERAVER, à Tarbes (Hautes-Pyrénées), filaile de la C.G.E., où les deux usines sont occupées depuis vingt-sept jours à l'appel de la C.G.T., les pro-positions de la direction de con-sacrer vinet millions de francs sacrer vingt millions de francs au reclassement des sept cent au reclassement des sept cent soixante-six licenciements prévus et contestés par le personnel ont provoqué, selon notre correspon-dant, une vive réaction de la C.G.T.

 A la Sécurité sociale (cent quatre - vingt mille salariés), la C.G.T. d'une part, la C.F.D.T., F.O., la C.F.T.C. et la C.G.C. d'autre part, ont lancé des appels à une journée de grève — la pre-mière pour le 29 octobre, les au-tres pour le 5 novembre — pour appuyer leurs demandes d'aug-mentation de salaires et de ré-duction de la durée du travail.

# Pour les P.M.E., c'est le syndicalisme qui doit changer...

Non, les patrons des et moyennes entreprises (P.M.E.) ne changent pas : c'est, semblet-il, le - message - que M. Jean Brunet, vice-président délégué de la Confédération genérale des P.M.E., a voulu délivrer, mardi 20 octobre, devant l'Association des journalistes de l'in-

Plus que ismais attachées à l'économie de marché - système économique « le plus performant » — et à la liberté d'entreprendre, toujours aussi hossyndicals, qui « situent leurs préoccupations en dehors de l'entreprise », soit pour des ralsons politiques, soit pour « assurer leur pérennité », les P.M.E. se prononcent une fois encore pour la liberté des candidatures au premier tour des élections

Pour M. Brunet, il faut mettre en place « des systèmes de concertation dans l'entreprise ». Par le biais de la participation ? - De Gaulie s'y est eassyé sans grand succès. - Par la création de conseils d'ateller ? Quelle îdée ! Le rapport de M. Auroux contient, pour la C.G.P.M.E., tout ce qu'il faut pour satisfaire les partisans de l'autogestion, mals M. Brunet souhaite « bonne chance > au gouvernement --c'est évidemment un euphémisme - pour l'appliquer.

Non, il convient, pour la C.G.P.M.E., que les interrogations et propositions de la base » soient rapportées au - sommet - par le - canal natumaison? Allons done! Il suffit que la maîtrise, qui se conduit partois, c'est vral, en e petit chet », soit convaincue de la nécessité de la convention. Prenez l'exemple du Japon, que M. Brunet n'a cessé de citer au cours de ce déjeuner-débat : deaux, mais tout le monde dialogue, ce qui donne des résultars qui profitent à tout le monde. - Tout devrait partir de l'entreprise. Or, en France, ce sont les confédérations oùvitères qui, pour M. Brunet, donnent des ordres aux sections syndicales," au mépris de toute réalité économique ou sociale.

Du reste, on fait tout à l'endes :quipements; absence de mobilité professionnelle — « de ce fait, on ne trouve lamais au bon endroit les gens qualifiés dont nous avons besoin = : réduction de la durée du travail sans compensation salariale -- « quel marché de dupe I Je ne veux pas ma senresponsable du'n seul dépot de bilan - ; inscription à l'Agence nationale pour l'emploi de 20 % à 25 % de demandeurs d'emploi « conditionnels - e c'est-à-dire qui n'ont pas vitalement besoin de travailler ». dont beaucoup de femmes ; Impossibilité ou presque pour l'employeur de licencier, quitte à mettre en danger de mort l'en-

Bref, il n'y a pas à attendre grand-chose de bon, pour M. Bru net, des orientations économiques et sociales du gouvernement. Et qu'on ne dise pas que la C.G.P.M.E. talt de la politique. La preuve : pour son viceprésident délégue, - l'ancien uvernement a toujours fait de beaux discours sur l'économie de marché et la liberté d'entreprendre, mais il a toujours fait, gussi, tout le contraire ! -

# En fin de journée tout est fermé. Pas le CIC. CIC. Jour et nuit.

# L'APRÈS TGV C'EST L'AFFAIRE DE TRAIN + AUTO.

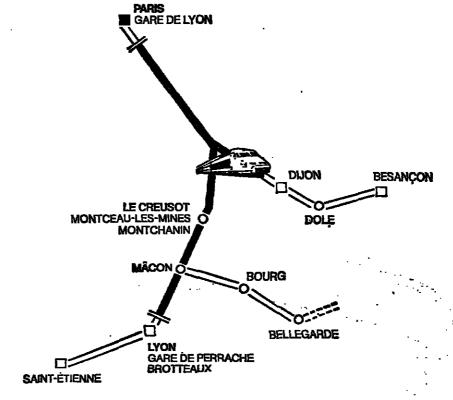

Le TGV, c'est 260 kilomètres à l'heure. Train + Auto, c'est quelques instants pour disposer de votre voiture de location sur les lieux mêmes de votre arrivée et. c'est un service de la S.N.C.F.!...



Réservation Centrale : (1) 292 02.92. Télex : 660 828

CIC. Jour et nuit. Retirez 5000 E, vérifiez votre compte, déposez des chèques...

Avec votre carte MOA, entrez dans le guichet libre-service. Sur un clavier, faites vous-même vos opérations bancaires courantes: retirez 5 000 francs, vérifiez la position de votre compte, déposez des chèques ou de l'argent, commandez un chéquier, effectuez un virement entre vos comptes CIC.

C'est cela la banque de toutes les heures.

Et bien sûr, si vous avez besoin d'un conseil, votre banquier reste toujours disponible pour vous écouter et vous orienter. Un banquier à votre service. Une banque libre-service.

CIC. 40 guichets libre-service. 24h sur 24.7 jours sur 7.

LIGNE Nº 2 «BOUGAINVILLE - DROMEL »

PHASE Nº 3: « CASTELLANE - DROMEL » PHASE Nº 4: «BOUCAINVILLE - JOLIETTE»

#### TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET D'INJECTIONS

La Société du Métro de Marseille lance 2 avis d'appels de candidatures au nom et pour le compte de la Ville de Marseille

#### 1 - Travaux de Génie civil et de déplacements de réseaux concomitants.

OBJET: Exécution en sept lots distincts partiellement ou ou totalement regroupables de galeries et ouvrages d'interstation et de trois stations souterraines ainsi que des déplacements de réseaux concomitants.

Les candidatures pourront porter sur un ou plusieurs lots pris isolément et sur le regroupement partiel ou total des sept lots. Les lots 12, 13, 14 concernent la phase 4 et les lots 17, 18, 19, 20, la phase 3.

LOT 12: Galerie à deux voies L = 290 m. LOT 13: Station Clary. Avant station: L = 24 m, I = 15 m, h = 22 m réalisée sous platelage à l'intérieur d'une enceinte en parois berlinoise. Zone des quais :

L = 49 m, ouverture 14 m, réalisée en galerie.

LOT 14 : Galerie à deux voies L = 620 m.

LOT 17 : Galerie à deux voies L = 390 m.

LOT 18 : Station Périer : L = 72 m, l = 22 m, h = 17 m,

réalisée à ciel ouvert à l'intérieur d'une enceinte en parois berlinoise. LOT 19: Galerie à deux voies L = 800 m.

LOT 20: Station Rond-Point du Prado: L = 77 m, I = 27 m, h = 13 m. Cadres adjacents: I = 9 m, Nord: L = 105 m, Sud: L = 550 m, Ces trois ouvrages seront réalisés à ciel ouvert à l'intérieur d'une enceinte comportant 17,500 m2 de parois moulées. A titre indicatif : délai global d'exécution : ving-quatre

mois; début des travaux : octobre 1982.

#### 2 - Travaux d'injections

OBJET : Exécution en deux lots distincts éventuellement regroupables d'injections préalables ou creusement des galeries. Les candidatures pourront porter sur un lot, sur les deux lots pris isolément et sur le regroupement des deux lots : LOT A: Phase 4: 45 m de traitement depuis la surface (galerie à deux voies). LOT B : Phase 3 : 120 m de traitement depuis la surface

(galerie à deux voies). A titre indicatif : délai global d'exécution : cinq mois ; début des travaux : juillet 1982,

Date limite de réception des condidatures pour les deux appels d'offres : 16 novembre 1981, à 12 heures .

Les candidatures doivent être adressées à la Société du Métro de Marseille, 44, av. Alexandre-Dumas, 13008 MARSEILLE

(Tél. (91) 77-68-82: L'enveloppe portera la mention : « Condidature travaux de Génie Civil phases 3 et 4 » ou Condidature travaux d'injections ». · Seules les entreprises n'ayant pas répondu aux avis d'appels

de candidatures pour la réalisation des travaux correspon-dants (Genie Civil, injections) des phases 1 ou 2 sont tenues de fournir les renseignements prévus à l'article 251 du Code des Marchés Publics premier et deuxième alméus. - Chaque Réglement particulier d'appel d'offres peut être fourni

- Renseignements auprès de M. NOMIKOSSOFF (adresse ci-

dessus)

 Date de l'envoi du présent avis à la publication chargée de l'insertion: 16 octobre 1981.

# RÉGIONS

#### UN TOURNANT A BRUXELLES

# La commission de la C.E.E. propose d'exclure la France du bénéfice du Fonds régional

De notre correspondant

ce titre de la coopération réglo-

nale. Cette période touche probable-

ment à son terme. Afin d'éviter le « saupoudrage », la commis-

les quotas de ces deux derniers restants inchangés. Compte tenu du volume de crédits disponibles 1540 millions d'ECU en 1981

section hors quota. Actuellement, ces crédits sont affectés au déve-loppement des P.M.E. dans le

Grand Sud-Ouest de la France afin de mieux préparer ces trois régions au «choc» de l'élargisse-ment à l'Espagne et au Portugal.

Faits et projets

c rappor

**UN PONT** 

POUR L'ILE DE RÉ.

Le projet de construction d'un pont reliant l'île de Re au conti-

nent serait-il sur le point d'être conclu ? C'est ce qu'on est en droit de penser après les récentes déclarations de M. Maurice Theys, préfet de la Charente-Maritime.

qui a évoqué la charente-mantime, qui a évoqué la question le lundi 19 octobre durant le conseil géné-ral de Charente-Maritime, « Le gouvernement, a-t-il déclaré, a procédé à l'examen du dosser tout au long de l'été. La réponse du prenier minetre et crédité.

du premier ministre est arrêtée. La reponse du premier ministre est arrêtée. Elle doit nous parvenir incessam-ment. p Seion certaines informa-tions recueillies auprès de plu-sieurs conseillers généraux, oette réponse serait positive. Ce pont au centre d'ardentes

Ce pont, au centre d'ardentes polémiques depuis de nombreuses années (*te Monde* du 20 décembre

1980: aurait une longueur de plus

de 3 kilomètres. Son coût est estim à 250 millions de francs.

Aucune date ni calendrier ne sont fixes à l'heure actuelle, mais sur place on avance des délais de trois à quatre ans avant se début

M. Jean-Claude Delarue, prési-dent de S.O.S.-Environnement et

membre du Consell économique et social, lance une enquête natio-nale sur le thème « S.O.S. ban-lieues ». Dix-hult millions de Fran-

reues ». Dix-nut minions de Fran-cais (un sur trois) vivent à la périphèrie des villes dans des quartiers excentriques ou même dans les communes limitrophes des grandes cités dont elles sont

souvent le dortoir. Bien que les banlieues soient très dissembla-bies d'une ville à l'autre ou d'un

bles d'une ville à l'autre ou d'un quartier à l'autre, leurs bebitants connaissent les mêmes difficultés : éloignement, moyens de transport souvent inadaptés, équipements collectifs insuffisants, insécurité, nuisances, mauvaise qualité des logements ou au contraire niveau social qui en exclut les plasses movemes

exclut les classes moyennes.

Des milliers de temoignages qu'il espère recueillir — pour la première fois sur le plan national, — M. Delarne veut tirer le portrait robot du banlleusard et de ses problèmes a A partir de

de ses problèmes, « A partir de là, précise-t-il, nous organiserons des rencontres régionales qui dé-

boucheront sur la tenue d'assises nationales sur la qualité de la vie dans les banlieues, au printemps prochain. »

★ a S.O.S. banlieues a, Consell économique et social, Palais d'Iéna, 75016 Paris.

● La réforme du permis de

conduire. — La suppression du pouvoir de l'administration en

matière de suspension du permis

de condure (commission de re-trait sous l'autorité des préfets) est réclamée par les automobiles-

Clubs, rassemblés an sein de clubs, rassemblés au sein de

mobilistes (AFA), qui a adresse une requête en ce sens au garde

DIX-HUIT MILLIONS

DE BANLIEUSARDS.

PHILIPPE LEMAITRE.

Bruxelles (Communautés euro-Bruxelles (Communautés euro-péennes). — Les interventions du Fonds européen de développe-ment régional (FEDER) devraient être désormais davantage con-centrées sur les régions les plus défavorisées de la C.E.R. La France — exception faite des DOM et des crédits accordés au titre de ce qu'on appelle la section « hors quota » — se trouverait ainsi exclue du béné-fice de cette caisse communaule « saupoudrage », la commission propose donc maintenant de limiter la liste des bénéficiaires. L'Italie, pour le Mezzogiorno, recevrait 43,67 % du total au lieu de 35,49 %; le Royaume - Unl, 29,28 % (23,81 %); la Grèce, 15,97 % (13 %); l'Irlande, 7,31 % (5,94 %); les DOM français, 2,47 %; le Groenland, 1,3 % — les quotes de ces deux derniers trouverait ainsi exclue du béné-fice de cette caisse communau-taire de péréquation à vocation régionale. Tel est le point essen-tiel de la réforme du FEDER que la commission vient de proposer au- gouvernements membres.

du volume de crédits disponibles

— 1540 millions d'ECU en 1981

— 11 cette « comentration » des interventions du FEDER est digne d'Intérêt pour les bénéficiaires. Pour les petits pays pauvres, les crédits provenant ainsi de la communauté (y compris le Ponds social, le Fonds européen agricole ou encore les prèts de la Banque européenne d'Investissements) atteignent une part de leur produit national brut qui n'est pas du tout négligeable. Une raison peut-être qui incitera M. Fapandréou à y regarder à deux fois avant de recommander le retrait de son pays de la Communauté...

La commission propose également d'accroitre la part de la section hors quois du FEDER. Celle-ci représente actuellement 5 % du total des ressources. Elle pourrait atteindre jusqu'à 20 %. L'intérêt de ce 5 % ? La commission peut théoriquement disposer avec une certaine latitude et au mieux des intérets communautaires de ces crédits-là.

Quel qu'il soit, la France bénéficie et pourra continuer à bénéficier des interventions de cette section hors quots. Actuellement, ces crédits sont affectés au déve-En réalité, il n'y a jamais eu de politique européenne d'amé-nagement du territoire ou de développement régional conçu comme tel. Mais il existe un comme tel Mals il existe un fonds disposant, notamment en raison de l'action persévérante du Parlement européen, de crédits de plus en plus importants qui sont affectés à des projets de développement régional présentés par les Etats membres. Au moment de la création du FZDER en 1974, la France, faisant valoir que tout Etat membre connaissant des déséquilibres régionaux importants devait avoir accès à ce fonds, était parvenue à tirer son épingle du jeu. Les concours finanétait parvenue à tirer son épingle du jeu. Les concours financiers du FEDER (mis à part ce
qu'on appelle la section hors
quota, mais qui représente une
part minime de l'ensemble du
fonds) étant répartis entre les
Etats membres selon des quotas
nationaux, la France avait
obtenu que le sien soit fixé à
13.64 % du total de l'enveloppe.
Bref. les Français avaient fait
en sorte que cette opération de
politique régionale européenne
ne leur coûte pas trop cher : ils
récupéralent un montant assez
voisin de la contribution budgétaire qu'il leur fallait verser à

(1) 1 EOU = 5.80 F.

YILLAGE REFUSÉ

DANS LE FINISTÈRE.

M. Roger Quilliot, ministre de

l'urbanisme et du logement, vient de montrer qu'il était décidé à faire respecter la directive de protection du littoral. Il a écrit, le 15 octobre, au préfet du Finistère

ter s les per mis de construire délivrés pour la construction d'un village de vacances de deux cents

village de vacances de deux cents logements à Plovan - sur - Mer, petite commune rurale en bor-dure de la baie d'Audierne. Ces autorisations du 26 janvier et du 20 juin 1981 ont ête attaquées par l'Association de défense de Plo-van et du pays bigouden devant le tribunal administratif de Rennes.

Le projet présente par un pro-moteur hollandais prévoyait la construction, dans cette commune

de sept cents habitants, de deux

cents maisons et des équipements correspondants (15000 metres

carrès construits) sur un terrain de 16 hectares : les constructions auraient été situées à 100 mètres

de la cote, très venteuse à cet endroit, pour respecter le lettre de la directive du littoral Un

plan d'occupation des sols (POS) iondant juridiquement l'opéra-tion avait été publié à la hâte (le Monde du 29 août 1979 et du 4 avril 1981).

Dans sa lettre, M. Quilliot estune qu'il est « peu admissible

estime qu'il est a peu admissible de prévoir un nouveau pole d'urbansation actiement séparé de l'agglomération a. Il souhaite qu'un nouveau POS soft discuté avec la population et qu'une étude d'impact sérieuse soit falte. Il estime que le projet est en contradiction avec la directive du 25 août 1979.

M. Michel d'Ornano, alors mi-nistre de l'environnement et auteur de la directive, avait été

plus indulgent pour ce projet, soutenu par M. Guy Guermeur, député R.P.R. du Finistère, et

depute R.P.R. du Finistère, et présenté par un maire de la majorité de l'époque.

Pour jauger la détermination du nouveau ministre en matière de protection du littoral, il faudra attendre des dossiers politiquement plus délicats. Pour rester en Bretagne, celui du port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-du-Nord

trieux, dans les Côtes-du-Nord (le Monde du 5 août 1981), pour-rait en fournir l'occasion

M. Michel Crépeau, ministre

L'ALSACE ET SON SEL.

M. Ch

# TRANSPORTS

# Roissy 2 entrouvre ses portes

La nouvelle aérogere de Roissy 2 entrera en service — partiel le le novembre. A partir de cette date, Air France y offrira cette date, Air France y offrira une dizaine de vols quotidiens vers la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Autriche. Le 1° mars 1983, les vols de la compagnie nationale vers Israël, l'Allemagne, la Scandinavie et les destinations métropolitaines ainsi que le trafic d'Air Inter basé à Rolssy (soit 20 % de son activité parisienne) y seront transférés. Enfin, un mois plus tard, l'ensemble de l'activité d'Air France à Rolssy (soixante vols quoti-

à Roissy (soixante vois quoti-diens) sera concentrée dans la nouvelle aérogare. La conception de Roissy 2 dif-fère très sensiblement de celle de Roissy 1. La formule du « ca-membert » enfouré de terminaux membert » entouré de terminaux satellites a été abandonnée au bénéfice d'un dessin de principe modulaire et de type « déconcen-tré linéaire ». A son achèvement définitif, l'aérogare 2 devrait être constituée d'une suite de quatre anneaux ovalisés comprenant cha-cun deux terminaux capables de traiter annuellement cinq millions de passagers

Pour l'instant, seul le premier de ces anneaux, destiné aux com-pagnies françaises, est sorti de terre — coût de l'opération : 1 milliard de francs pour Aéroport de Paris, 400 millions pour Air

France - avec ses deux terminaux que la compagnie française a décidé de spécialiser : le «A» pour les vois long-courriers, le « B» pour les moyen-courriers et e B » pour les moyen-courriers et les vols domestiques (qu'elle par-tagera avec Air Inter). C'est ce terminal « B » qui fonctionnera à moitié de sa capacité à partir de la Toussaint. Un troisième ter-minal sort de terre et pourrait être affecté lui aussi à Air France en 1985

en 1985.

Roissy 2 B modifiera quelque peu les habitudes des passagers. Ceux-el verront leur parcours entre les routes publiques et les avions rédult à 70 mètres, arrivées et départs s'effectuant sur le même niveau. Traversant une galerie publique qui ne computera plus aucun commerce, le passager en partance passera le contrôle de police avec ses hagages de soute, l'enregistrement ayant lieu dans la zone sous douane.

Après un contrôle de sûreté, il accédera aux salles d'embarquement et, de là, à son avion, soit par des éasserelles téléscopiques, soit par des éasserelles il sulvra un chemin inverse sans changer de niveau là non plus ; des navettes relieront Rolasy 2 à Rolasy 1 et à Orly. Enfin, les usagers disposeront de cinq mille places de parking.



# COMPAGNIE FINANCIÈRE DE PARIS **ET DES PAYS-BAS**

Le conseil de la Compagnia financière de Paris et des Pays-Bas s'est réuni le mercredi 21 octobre 1981. Le président Pierre Moussa a présente sa démission au conseil et lui en a exposé les motifs. Le conseil en a pris acts. Il a tenu à rendre hommage aux progrès remarquables réalisés par le groupe sous l'impulsion de Pierre Moussa au cours des trois années de son

Le conseil rappelle les deux objectifs prioritaires qu'il a uns-nimement assignés à la direction du groupe au cours de se séance du 2 octobre 1931 et qu'il a rendus publics par un communiqué : « — La sauvegarde en toutes dirconstanças des moyens d'action du groupe et des chances d'avenir de son personnel, grâce au main-tien sussi complet que possible de ses implantations, de ses parti-cipations et de ses relations de clientèle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays;

l'extérieur de notre pays ;

- La défense des intérêts des actionnaires menacés par une procédure d'indémnisation qui, entre autres modalités contestables,
ignore la notion de consolidation des comptes, essentielle pourtant
dans un groupe tel que Paribas. »

Ces objectifs prioritaires s'imposent plus que jamais à tous les
responsables du groupe

M. J. de Fouchier, président d'honneur de la société, administrateur, a reçu du conseil délégation pour prendre en charge la politique
générale de la Compagnie ainsi que pour négocier et préparer les
décisions corrélatives.

décisions corrélatives.

M. J. de Fouchier pourra se faire assister dans cette mission par MM. Fabre et A. Riboud, administrateurs.

M. G. Bambaud s'est vu conférer les pouvoirs nécessaires pour des la grantine. L'ensemble de ces déclaions est valable pour une durée limitée à trois mois à compter de ce jour.

VENTES CONSOLIDÉES PROVISOIRES AU 30 SEPTEMBRE 1981 Les ventes consolidées provisoires des 9 premiers mois de l'exercice cours se sont élevées à 1.471 MF, en progression de 9,5 % sur l'exercice 1880 
 En millions de francs
 1981

 Ventes France
 876

 Ventes étranger
 595

 Total
 1471
 1980 (1) 1981/1980 942 + 4,1 % 502 + 18,5 % 1.344 + 9,5 %

(1) Après ajustement des dates de l'exercice social de Jamet.

Dans une lettre aux actionnaires, le président fait le point sur les résultats de l'exercice en cours. Cette lettre a été adressée à tous ceux qui en ont fait la demande. Si pous la désirez, elle est à votre disposition : contactes Chantal Boclore - Service information - SEB S.A. - B.P. 172 - 69130 ECULLY.

# COMPAGNIE LA HENIN

Le conseil d'administration de la Compagnie La Hénin réuni is 15 octobre 1981 a arrêté les comples de l'exercice clos lo 31 août dernier.

Le bénérice net des opérations s'ûleve à 92,725 millions de francs contre 82,745 millions de francs contre 82,745 millions de francs marquant une progression de près de 35 %.

Le bénérice net de l'exercice, qui enregistre les plus-values sur cession de titres et les diverses provisions constituées, ressort à 87,142 millions de francs contre 73,664 millions de francs.

Le conseil a décidé de mettre en distribution un dividende de 18,59 P par action (majoré de 9,25 P d'avoir fiscal), d'un montant unitaire identique à celui de l'exercice précédent

fiscal), d'un montant unitaire iden-tique à celui de l'exercice précé-dent. mais s'appliquant à un capi-tai augmenté de pius de 20 %, à la suite de l'émission en numéraire réalisée en janvier 1981 et de la dis-tribution de 38 748 actions grandites au personnel du groupe. Le report à nouveau s'âlvera, après distribu-tion, à 37.478 millions de francs.

# SOLEIL INVESTISSEMENT

Au 30 septembre, l'actif net de li société s'élevait à 162 499 667,61 P s le nombre d'actions à 5.0 578. L'actif net se répartissait comme suit (en valeur boursière) :

— Obligations françaises .. 31,67 % - Obligations étrangères .. 7,51 % — Actions françaises ..... 19,61 % — Actions étrangères ..... 33,25 % - Autres éléments d'actif .. 7,96 %

La valeur nette de l'action était, au 30 septembre, de 308,60 F contre 287,96 F au 30 juin dernier. Par rapport au 31 décembre 1980 elle est en hausse de 5,7 %, compte-tenu d'un coupon net de 18,56 F mis-en palement lo 20 mars dernier.

Au 30 septembre 1981, l'actif not de la STCAV s'élevait à 204 mil-lions 641 025,72 F et le nombre d'ac-tions à 1073 865 contre 235 mil-lions 172 515,96 F et 1250 EH au 30 juin 1981 ilone 172 615.96 P et 1250 im au
30 juin 1981
La valeur liquidative s'établissait
le 30 septembre à 1905.8 P contre
188,11 P au 30 juin.
Le portefeuille d'Energia set
orienté de façon préférentialle ven
les valeurs représentatives de l'énergie, de l'or et des ressources naturelles. Au 30 septembre 1981, l'actif
net, dont 60,25 % étaisme committée
de valeurs rattachées au secteur de
l'unergie et 38,48 % à l'or, so répartissait ains:

— Obligations trançaises: 38,05 %
— Actions françaises: 38,05 %
— Actions françaises: 13,29 %
— Actions étrangères : 13,29 %
— Actions étrangères : 13,29 %
— Les lignes les plus importantes du
portefeuille actions (en valeur boursière) étaient à cette date les suivantes :

Atlantic Richfield, Standard Oil of Ohlo, Baker International, Hugues Tool, Aquitaine, Air Liquide, Karr Mac Gee et Dome Petroleum.

# M. GÉRARD. Jocillers

Département brillant avenue Montaigns. PARIS-8" Tél.: 723 78-00 Prix d'un brilliant rond BLANC EXCEPTIONNEL

1 CARAT 22 octobre : 122,163 F T.T.C.

# INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES

Jeunes cadres, ieunes diplômés, vous désirez accéder rapidement à des postes de dirigeants nécessitant la maîtrise de l'ensemble des disciplines

# L'I.S.A. peut vous aider

touchant à la gestion des entreprises,

• par un programme de formation approfondie à la gestion, comparable à celui des meitleurs MBA internationaux. et par un entraînement intensif de 18 mois à la prise de décision, par son corps professoral permanent hautement qualifié, • par de larges possibilités d'échanges avec plusieurs business schools étrangères parmi les meilleures.

de dépôt des candidatures pour la première session d'admission

en vue de la rentrée de septembre 1982; kundi 30 novembre 1981. Réunions d'information avec danciers I.S.A. à:

JOLY-EN-JOSAS - samed 24 oct. - 10h - sur le campos ISA PARIS - jeuti 29 oct. - 18h30 - Sofiel Bourbon - 32, rue St-Dominique (74 MARSELLE - jeudi 22 oct. - 18h30 - Frantel - rus Neuve St-Martin STRASBOURG - jeudi 22 oct. - 18h30 - Holiday Inn - 20, pl. de Bordeaux LYON - mardi 27 oct. - 18h30 - Sofitel - 20, quai Galileton BORDEAUX - mardi 27 oct. - 18h30 - Frantel - rue Georges Bonnac

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES 78350 JOUY-EN-JOSAS - TÉL LIGNE DIRECTE (3) 956.43.61 OU (3) 956,80.00 POSTES 430, 434, 488, 476, 462. CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES (HEC-ISA-CFC). CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIÈ DE PARIS

| Pour recevoir, sens angegament, une documenta<br>ce coupon-réponse à l'adresse ci-dessus. |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nom                                                                                       | *************** |
| Rue                                                                                       | Nº              |
|                                                                                           |                 |

M. Michel Crepeau, ministre de l'environnement, est venu le 20 octobre en Alsace pour s'informer sur la question de la polution du Rhin par les rejets de sel des Mines de potasse d'Alsace (M.D.P.A.). Il a indiqué que d' il de sel des des controlles de sel de se

n'u aura nas à ce suiet de solution bonne pour la France et detestable pour la région ». Il a insisté sur la nécesité de régler cette question « quitte à remettre en cause la convention de Bonn de 1976 ». Celle-ci prévoit d'in-jecter les résidus des M.D.P.A. dans le sous-sol alsacien et n'a jamais été ratiflée par la France.

هكذا من الأصل

LES I

PARIS 21 octobre

Mouvelle chute du 4 1/2 % 19 िवित्र अवस्थान के से अध्यक्ति के स legal same de parts at the melle et forte kante de l'empre motelle et forte kante de l'empre motelle et forte kante de la l til-

till-dade cominge die regreter properties and the second of t alle paisse de la rente a pius sait la parte de la rente a pius sait la parte de la rente a pius sait le parte de la rente de pius sait le parte de la rente de la grant plan from the crapts to faithful in the content of the conte there're four to let droise mercial de leurs contra Du mo the second was the seconds.

disconnection of the period of the contract of Releases of the services of the process of RECOGNIZATION OF THE PROPERTY the latter richt of the cold compres Surface of mar he has remain particular and desprimes and Marie and the sound ben being was the State open Military from the Court of the Courts

while her and the second of the p Miles and the second se were and the second sec production of the second sections. Processing and the second seco entern the second pas de Education of the Control of the Cont agent was a series of the market part of to the second se to the matrix of the series Bret. Succession of the sure sure of sure ampreciate to accommiss a se Les records to rerdu but the series of the s

1814) 1. - . mrs 23" 30 doile **BOURSE DE PAR** ng nom kabuatin

mi de l'entre e este actual ette fine

Contract Con VALEUPS 2rg 55 56 801 12-11 121 50 Berg. 11 553 Series 113 27.52

...

477...

Contre teru de la prievaté du delai. Green de sincipal de meres économic le was Eles som com<u>gées dès l</u>

VALEURS TURS Penner

215 215 142 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 101 145 10 Caraca ranc. So CLT Alcase
So CLT Alcase
So Can Manner
So Can Manner
So Corner

and Coles.

Cont. Server.

Cont. Ser

ال المعارض الم के प्रकार के क्यांच्या

i despera 144 4 A

Andrews And

<del>--</del>-. R

8-1-5 

şaharen ili

AND COLUMN State 1 

Salahan Salahan Salahan Salahan Salahan

And Section 1997

s day

F 4: - 1 -

<del>~~</del>

2 entrouves to a

# LES MARCHÉS FINANCIERS

# **PARIS**

Nouvelle chute du 4 1/2 % 1973

Le fait saillant de la séance de mercredi à la Bourse de Paris a été la nouvelle et forte baisse de l'emprunt 4 1/2 % 1973. En liaison avec la degringolade continue du napoléon, cette baisse a avoisiné 4,9 %, ce qui porte la perte de la rente à plus de 9,5 % en quarante-huit heures. Elle a d'autant plus frappé les esprits que les notaires se portent massivement acheteurs pour régler les droits de succession de leurs clients. Du moins l'affirmait-on dans les travées. Qui plus est : elle fait peur. Les professionnels faisaient en effet valoir que les plus gros détenteurs de 4 1/2 % 1973 sont les investisseurs institution en les vaucession de leurs clients. Du moins l'affirmait-on dans les travées. Qui plus est : elle fait peur. Les professionnels faisaient en effet valoir que les plus gros détenteurs de 4 1/2 % 1973 sont les investisseurs institutions en l'et par les opérateurs concernées (Ripolin, Duco, Avi, Heigh van les investisseurs institutions les interêts qu'il possède dans cette brance. En courre, trois établissements financière des perinters (Cofidep), tous les inconvénients que cela comporte. Sur le reste du marché, la tendance est apparue plus irrégulière, voire résistante. La réponse des primes avait lieu ce jour, mais bien peu parmi ces dernières ont été levées. Si les opérateurs sont toujours aussi réticents à acherte des valeurs framajore ils nouves des cortes de succession tensemble actionnaires à la cheter des valeurs framajore ils nouves des valeurs framajores ils nouves des valeurs framajores plus irrégulière, voire résistante. La réponse des primes avait lieu ce jour, mais bien peu parmi ces dernières ont été levées. Si les opérateurs sont toujours aussi réticents à apchete des valeurs framajores ils nouves de leur de l'evolière des perines avait lieu ce jour, mais bien peu parmi ces dernières ont été levées. Si les opérateurs sont toujours aussi réticents à 3,56 %.

AMAX. Le bénéfice net des neuf pre-leur sont toujours aussi réticents à acheter des valeurs fram

videndes pour 1981 était commentée sous les lambris. Mais elle n'a guère influé sur la tenue des cours, pas plus du reste que la nouvelle détente observée sur le marché monétaire, Bref, en clôture, l'indicateur instantané devait s inscrire à 0,4 % en dessous de son niveau précèdent. La devise-titre a valu 6.65 F/6.70 F, contre 6.38 F/6.63 F.

### LA VIE DES SOCIÉTÉS

# INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 100: 31 déc. 1980)

| 2   | (2023,22,100,3,22        | ,       |
|-----|--------------------------|---------|
|     | 20 oct.                  | 21 oct. |
|     | V-1                      | 67.3    |
| - 1 | Valeurs françaises 85.6  | وبحة    |
| ,   | Valeurs étrangères 128,9 | 131,6   |
| •   | AL BEG LOPETO DE OU      | ANGE    |
| ۱ ۱ | C" DES AGENTS DE CH      | ANGE    |
| ٠.  | (Base 100 : 29 déc. 1961 | 1       |
| .   | Indice général 91,5      | 91.3    |
|     |                          |         |
| •   | TAUX DU MARCHÉ MON       | ÉTAIRI  |
| .   |                          |         |
| •   | Effets privés da 22 oct  | 16,1/49 |
|     |                          |         |

# **NEW-YORK**

| secrétaire d'État charge de l'extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                 | Cours,<br>20 oct.                                                                                                                            | Cours<br>21 oct.                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| du secteur public, que les entreprises nationalisables ne verseront pos de dividendes pour 1981 était commentée sous les lambris. Mais elle n'a guère influé sur la tenue des cours, pas plus du reste que la nouvelle détente observée sur le marché monétaire. Bref, en clôture. l'indicateur instantané devait s'inscrire à 0,4 % en dessous de son niveau précèdent. La devise-titre a valu 6.65 F/6,70 F, contre 6,38 F/6,63 F. Le napoléon a encore perdu beaucoup de terrain (749,90 F contre 785 F), le lingot abandonnant pour sa part 805 F à 80 995 F. A Londres, le prix de l'once métal avait été fixé à 433,30 dollars contre 437,30 dollars. | INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 160: 31 déc. 1980)  20 oct. 21 oct.  Valeurs françaises 85,6 85,3  Valeurs françaises 85,6 85,3  Valeurs étrançaises 85,6 85,3  Valeurs étrançaises 128,9 131,6  C DES AGENTS DE CHANGE (Base 100: 29 déc. 1961)  Indice général 91,5 91,3  TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés de 22 oct 16,1/4 %  COURS DU DOLLAR A TOKYO  1 dollar (en yeas) 234 235,05 | Alexa A.T.T. Boeing A.T.T. Boeing Chase Manharran Bank Du Pant de Memours Eastman Kodak Escon Ford General Hoods General Motors Goodyeer LB.Mk LT.T. Matchild Di Pitas Schlumberger Fesaco U.A.L. Inc. Umon Cerbide U.S. Steel Westinghoose Kerus Covo. | 23 1/4<br>59 5/8<br>56 1/2<br>37<br>65 3/4<br>65 3/4<br>18<br>30 5/8<br>18<br>30 3/8<br>41<br>16 3/4<br>51 1/2<br>28 7/8<br>20 1/4<br>47 3/4 | 23 7/8<br>23 7/8<br>258 1/2<br>268 1/4<br>55 1/8<br>36 3/8<br>65 1/4<br>30 3/8<br>40 5/8<br>40 5/8<br>40 5/8<br>27<br>45 5/8<br>27<br>45 5/8<br>20<br>47 3/8<br>20<br>47 3/8<br>20<br>40 1/8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |

|           | <del>-</del>                                  |                    | l p               |                                              |                        |                              | - Vendre                                              |                       |                          | ====                                         |                   |                    |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| '         | VALEURS                                       | Cours<br>préc.     | Demier<br>cours   | VALEURS                                      | Cours<br>préc.         | Dernier<br>cours             | VALEURS                                               | Cours<br>préc.        | Cours                    | 21/10                                        | Emigalon<br>Frais | Rechet             |
| ı         | Crédit Lycennis<br>Crédit Univers<br>Créditel | 270                | 270               | Mors                                         | 167                    | 160                          | 1                                                     | g <del>à</del> res    |                          |                                              | inclus            |                    |
| ł         | C. Sabl. Seine                                | 1049               | 87<br>145<br>1010 | Nadelia S.A                                  | 120                    | 16 30 o<br>120 40            | AEG.                                                  | 170<br>56 20          | 58                       | SI                                           | CAV               |                    |
| Ì         | Darbley S.A                                   | 29 70<br>325       | 325               | Nicolas<br>Modet-Gougis                      | 410                    | 409<br>265                   | Alcan Alum                                            | 760                   | 155<br>758               | 17 catégorie                                 | 8782 42           | 8384 17            |
| -         | Degremont                                     | 105<br>135 60      |                   | Ozon, F. Paris                               | 288                    | 880                          | Am. Petroline                                         | 155                   | <b>.</b>                 | Actions France                               | 149 39<br>172 13  | 142 62             |
| រេ        | Delman-Vieljost                               | 390<br>114         | 382<br>114        | Openy                                        | 120                    | 120                          | Asturienze Mines<br>Bao Pop Espenoi<br>B. N. Maxigae  | 58 90<br>130<br>25 50 | 125<br>25 20             | Actions effectives .                         | 199 09<br>228 70  | 190 06<br>218 33   |
| e         | Dictor-Bottin                                 | 275<br>391         | 278               | Pales Nouveauté<br>Paris-Oriéans             | 240                    | 240                          | B. Régl. Internet<br>Barlow Rend                      | 52000                 | 52500                    | A.G.F. 5000                                  | 173 69<br>251 89  | 185 B1<br>250 01   |
| ۶         | Drag. Trev. Pub                               | 152<br>310<br>8.05 | 152<br>298 a      | Paris-Résacompte<br>Part. Fin. Gast. Im      | 313 30                 |                              | Bell Cacade<br>Blyvoor                                | 93<br>77 80           | 94<br>80 10              | Altell                                       | 169 52<br>165 13  | 161 93<br>157 64   |
|           | Saux Base, Vichy<br>Eaux Vittel               | 1050               | 1020<br>451       | Pathé-Cinéma<br>Pathé-Marconi                | 70 80                  | 70 50<br>30                  | Bougger<br>British Petroleum                          | 24<br>35 10           | 37                       | Amérique Gestion .                           | 306 91            | 292 99             |
| Ω         | Economets Ceptre                              |                    | 690<br>470        | Piles Wonder                                 | 126 90                 |                              | Br. Lambert<br>Calend Holdings                        | 85                    | <br>88 50                | CLP,                                         | 184 79<br>579 57  | 176 41<br>553 38   |
| 'n        | Electro-Banque                                | 123<br>310         | 120<br>311 50     | Porcher                                      | 250 50<br>289<br>11 90 | 288 50<br>11 35 a            | Control Pacific Cockerit-Ougre                        | 24 70                 | 19 50                    | Contess                                      |                   | 190 31<br>588 82   |
|           | EII-Antargaz                                  | 210<br>355         | 355               | Profils Tubes Est<br>Promodès                | 1150                   | 1115                         | Commerzbank                                           | 310<br>410            | 312                      | Credinter                                    | 235 17<br>235 09  | 224 51<br>224 43   |
| <u>بر</u> | Entrapões Paris                               |                    | 179<br>1048       | Providence S.A                               |                        | 300<br>460                   | Coertaoids                                            | 325<br>325            | 317                      | Drouge-Investise                             | 190 02<br>434 40  | 181 40<br>414 70   |
| i-<br>S   | Epungne de França<br>Ermauk-Somus             | 24 40              | 333               | Radiologie ,                                 | 58<br>190              | 188                          | De Bears (port.)<br>Door Chemical<br>Dresdoor Besk    | 160                   | 41 70<br>162<br>400      | Energie                                      | 190 06<br>852 59  | 181 44<br>813 93   |
| ;-<br>B   | Escaut-Meuse                                  | 170 10<br>128 50   | 170<br>126        | Remer-For, G.S.P                             | 7 50<br>125 80         |                              | Est-Asiatique<br>Fernines d'Asi                       | 400<br>70 .<br>72     | 71                       | Epergne-Industr<br>Epergne-Inter             | 303 66<br>420 49  | 289 89<br>401 42   |
| £         | Euromarché                                    | 85                 | 890<br>85         | Ricq&e-Zen<br>Ripplin                        | 125 au<br>104<br>62    |                              | Finoutremer                                           |                       |                          | Epergne-Oblig<br>Epergne-Unie                | 138 02<br>519 58  | 131 76<br>496 02   |
| -         | Felix Potin<br>Ferm. Vichy (Ly)               |                    | 887               | Risio (La)<br>Rocheformine S.A.              | 18 20<br>194           | 61 50<br>14 20<br>195        | Foseco<br>Gén. Belgique                               | 24 50<br>155          | ••••                     | Epingna Valour                               | 241 93<br>245 85  | 230 96<br>234 70   |
| ] ۽       | Fine Fournies                                 | 64                 | 5 30<br>63 50     | Rochette-Canpa                               | 22 50                  | 195<br>22 50<br>163          | Geveent                                               | 217<br>47             |                          | Financière Privée                            | 665 76<br>420 33  | 530 56<br>401 27   |
| r         | Finac                                         | 307                | 312<br>1260       | Rosario (Fin.)                               | 153<br>66 50           | 163<br>75 40 d               | Goodyean                                              | 110                   | 109<br>285               | Franca-Épargos<br>Franca-Épargos             | 274 32<br>234 32  | 261 88<br>229 73   |
| :         | Foncière (Cie)                                | 160                | 159               | Routeslot S.A                                | 180<br>40 50           | 41                           | Grand Metropolitan<br>Golf Oil Canada                 | 20 90<br>104          | 21<br>115                | Franço-kovestias                             | 248 55            | 237 28             |
| À         | Fonc. Lyonneise<br>Foncine                    | 1190<br>99         | 1180<br>100       | SAFAA                                        | 41 30<br>183           | 43 70d<br>183 20             | Hamebeest<br>Hoosywell inc                            | 507                   | 400<br>508               | Fr-Obl. (nouv.)<br>Francis                   | 319 84<br>166 90  | 306 34<br>159 33   |
| . ]       | Forges Gueogram<br>Forges Strasbourg          | 21 10              | 20 50<br>135      | SAFT                                         | 125 10                 | 728<br>125                   | Hoogoven                                              | 40 70<br>210          | 210                      | Fructifrance                                 | 162 72<br>298 30  | 155 34<br>284 77   |
| { ا       | France LA.R.D.                                | 147                | 147               | Seint-Rephadi                                |                        | 270                          | int. Mis. Chem<br>Johannesburg                        | 440                   | 223                      | Gestion Mobilière<br>Gest. Rendement         | 384 40<br>385 25  | 347 88<br>348 89   |
| ŧ١        | France (La)                                   | 475<br>70          | 480               | Sente-Fé                                     | 122<br>94 30           | 90 60 a                      | Kubota<br>Latoria<br>Mennesmana                       | 9 60<br>154           | 940                      | Gest. Sél. France                            | 243 93<br>238 56  | 232 87<br>227 74   |
| .         | Frankel                                       | 265 10<br>297      | 295 20            | Savoialenne (M)<br>SCAC                      | 90<br>190              | 190 50                       | Marks-Spencer                                         | 475<br>14<br>34 50    | 13 50<br>36 80           | Indo-Suez Valeurs .<br>Interoblic            | 408 35<br>5214 31 | 389 83<br>5832 52  |
| ı         | From PRenard<br>GAN                           | 419<br>682         | 335 o             | SCDB (Cent. B.)                              | 87<br>213              | 87 50<br>213                 | Mineral-Ressourc<br>Not. Nederlanden                  | 55<br>322             | 30 50<br>56 50<br>292 50 | intereffect France ,<br>lotensaleurs indust. | 191 06<br>278 67  | 172 85<br>266 03   |
| ı         | Gatermont                                     | 376<br>650         | 378<br>651        | Semaile Maubeuge<br>S.E.P. (M)               | 90 50<br>58 50         | 90 50                        | Noranda                                               | 125 10<br>13          | 127<br>13 40             | lovest. StHonoré .                           | 429 27<br>139 21  | 409 80<br>132 88   |
| I         | Generalin                                     | 194<br>21 80       | 194 90<br>21 70   | Séquenaise Bang<br>Serv. Equip. Véb          | 290<br>18 50           | 290<br>19                    | Pakhoed Holding<br>Petrofina Canada                   | 95 10<br>680          |                          | Laffette-Chilg                               | 122 37            | 116 82             |
| ŀ         | Gerland (Ly)                                  | 301<br>53          | 300<br>52         | Stim                                         | 730<br>65 <b>6</b> 0   | 700<br>65 60                 | Pfizer Inc                                            | 300<br>26 40          |                          | Laffice-Rand<br>Laffice-Tokyo                | 152 BD<br>456 12  | 145 87<br>435 44   |
|           | Gr. Fin. Constr                               | 147 50<br>112      | 148 50 .<br>110   | Scotol                                       | 132 10<br>384          | 132 10<br>368                | Pirelli                                               | 10 90                 | 236 10                   | Livrac portelaulile . Multi-Obligations      | 296 18<br>342 95  | 282 75<br>327 40   |
| ı         | Goulet-Turpin Gds Moul. Paris                 | 258                | 179<br>257        | Servina                                      | 112<br>132             | 112 10                       | Prostdent Stayn Procter Gamble                        |                       | 460<br>556               | Mondisi investies.                           | 120 34<br>211 36  | 114 68<br>201 78   |
| ı         | Gds Trav. de l'Est<br>Groupe Victoire         | 20 80<br>312       | 320               | S.K.F                                        | 64<br>282              | RA I                         | Robaco                                                | 550                   | 579<br>43                | Natio_Inter.                                 | 578 09<br>360 73  | 551 88<br>344 37   |
|           | G. Transp. Incl                               | an i               | 76 80             | SMAC Acidenial                               | 153                    | 295                          | Shell fr. (part.)<br>S.K.F. Aktiebolog<br>Sperry Rand | 142 50<br>207         | 145<br>217               | Obligato                                     | 129 84<br>267 29  | 123 95<br>255 17   |
|           | Hutchinson Maps<br>Hydro-Energie              | 80 j               | 25 50<br>80       | Société Générale<br>Sofal ânencière<br>Sofio | 355 60                 | 356<br>133                   | Steel Cy of Can                                       | 185<br>110            | ::::                     | Parties Gestion                              | 312 42            | 298 25             |
|           | Hydroc. St-Denis<br>Immindo S.A               | 128 60             | 120 o<br>120 o    | Soficani                                     | 233<br>92              | 235<br>92                    | Sud. Allumettes                                       | 220                   |                          | Pierre Investina<br>Rothechild Expens.       | 274 54<br>470 82  | 262 09<br>449 28   |
| J         | Imminvest                                     | 155 50             | 155               | Sofragi                                      | 362 30                 | 362 30<br>386                | Thorn EMI                                             | 173 10                |                          | Sécur, Mobilière<br>Séles, Mobil. Div        | 339 91<br>227 32  | 324 50<br>217 01   |
|           | immebenque<br>immeb. Marseile                 | 261<br>1200        | 261<br>1202       | Soudure Autog                                | 124 30                 | 124                          | Val Reefs                                             | 453<br>210            | 461                      | S.P.I. Privinter<br>Selection-Rendern.       | 167 50<br>127 88  | 159 90<br>122 06   |
|           | immofice                                      | 205<br>5 50<br>300 |                   | Sovebal                                      |                        | 281<br>150                   | Wegons-Lits<br>West Rand                              | 134<br>18 50          | . 130<br>18 50           | Sélect. Val. Franç<br>S.F.I. tr. et étr      | 139 10<br>273 22  | 132 79<br>260 83   |
| er<br>3   | interbeil                                     | 190 10<br>643      | 192<br>668        | Speichim                                     | 123 90                 | 151<br>123 <b>9</b> 0<br>125 |                                                       |                       |                          | Sicavimmo<br>Sicav 6000                      | 320 33<br>141 98  | 305 80<br>135 54   |
| _         | Jaager                                        | 88 40<br>59 40     | 82 50<br>52       | Spie Betignofies                             | 320 10                 | 330                          | HORS-                                                 |                       |                          | S.I. Est                                     | 540 18<br>222 93  | 611 13 .<br>212 82 |
| iO :      | Kinta S.A                                     | 320<br>154         | _=== -1           | Synchelabo<br>Taktúnger                      | 90<br>350 50           |                              | Compartim                                             | ٠,                    |                          | Siven                                        | 196 86<br>156 18  | 187 93<br>149 10   |
| 0         | Lambert Frires                                | 88 50<br>117 80    | B2 50 o           | Testus-Aequites                              | 50 10                  | ~~                           | Entrapose                                             | 181<br>177            | 181<br>183               | Stringer                                     | 216 44            | 208 63             |
| o         | La Brosse-Dupont<br>Lebon Cie                 | 84                 | 84<br>345         | Tissmétal<br>Tour Effel                      | 196                    | 186                          | Scomur                                                | 130 101               | 126                      | SIG                                          | 452 01<br>711 24  | 431 02<br>678 99   |
| 0         | Lerby                                         | 54                 | 754<br>250        | Trailor S.A                                  | 73 70                  | 7370                         | Rodemco                                               | 310                   | 309                      | Sogapergne Sogaver                           | 247 48<br>522 77  | 236 26<br>499 06   |
| -         | Locabail Immob                                | 262<br>115 20      | 261               | Uliner S.M.D                                 | 79 20<br>120 50        | 78 50<br>120 50              | Autres valeur                                         | rs hors (             | etos                     | Soginter<br>Soleil Inventss                  | 647 79<br>304 79  | 618 42<br>290 97   |
| _         | Locatinancière                                | 140  <br>291       | 292               | Unidel                                       | 70 [                   | 271 60<br>70                 | Alser                                                 | 124                   |                          | U.A.P. Investies<br>Unitrance                | 215 65<br>165 84  | 205 87<br>159 27   |
| 0         | Lordex (Ny)                                   | 92<br>243 90       | 92<br>243 90      | U.A.P<br>Union Brasseries                    | 552<br>49              | 553<br>50                    | Cellulose du Pin<br>Coparex                           | 550                   | 31 20                    | Uniforcier                                   | 431 08<br>374 81  | 411 53<br>357 82   |
| -         | Luchaire S.A                                  |                    | 110<br>107 50     | Umon Habit                                   |                        | 187<br>175                   | lens Industries<br>La Mure                            | 13<br>67              | j                        | Uni-Japon                                    |                   | 543 02<br>1247 38  |
|           | Magasins Uniprix                              | 59<br>48           | 57 80 J           | Un. Incl. Crédit                             | 228<br>299 50          | 223 50                       | Metallurgique Minière  <br>Océanic                    | 139 90<br>26 80       | :::: }                   | Valorem                                      | 250 56            | 239 20             |
| 0         | Mantimes Part                                 | 86 60<br>24        | 86 60<br>24       | Unipol                                       |                        | · .                          | Petroliozzi                                           | 430<br>235            |                          | Worms Investist                              | 444 05            | 423 91             |
| ᄤ         | Marsaille Crèd<br>Maurel et Prom              | 27 20              | 27 20             | Virex                                        | 51                     | 49<br>198 o                  | Pronuptie<br>Sabl. Morillon Cory.<br>Total C.F.N.     | 120<br>80             | ::::                     |                                              |                   |                    |
| 믹         | Mertir-Gerin<br>Métal Déployé<br>Mic          | 397 50             | 319               | Brass. du Maroc                              | 164                    | 7                            | Vover S.A                                             | 2 40                  | : <u>:::</u>             |                                              |                   |                    |
| 0         | M5c                                           | 211 l              | 1                 | Brass, Coest-Afr                             | 30 30l                 | I                            | Roranto NV                                            | 343                   | 356 J                    |                                              |                   |                    |

# BOURSE DE PARIS 21 OCTOBRE COMPTAN

|                                |                |                |                     |                |       |                  |                 |         |                                  |                |         | Industrielle Cle                             | 300           | l             | Speid             |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------|------------------|-----------------|---------|----------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| VALEURS                        | %              | - % du         | VALEURS             | Cours<br>préc. | Demer | VALEURS          | Cours<br>prièc. | Dernier | VALEURS                          | Cours<br>préc. | Dernier | Interbail                                    | 190 10<br>643 | 192<br>568    | S.P.L             |
| VALEURS                        | du nom.        | сопроп         |                     | Pec            | aus   |                  | рис.            | COUR    |                                  | ргес.          | COURS   | Jaager                                       | 88 40         | 82 50         | Spie I<br>Stern   |
| <del>-</del>                   |                |                | Agr. Inc. Madeg     | 38             | l     | Bongrain S.A     | 78 î            | 780     | C.G.V.                           | 126            | 125     | .taz.S.A                                     | 59 40<br>320  | 52 o<br>307   | <sup>3</sup> Synd |
| 3 %                            | l              | 0 173          | Air-Industrie       | 18 70          | 20    | Bon-Marché       | 84              | 78 30   | Chambon (M.)                     | 188 50         | 190 50  | Latitus-Bad                                  | 154           | 154           | Takti             |
| %                              | 40 10          |                | Attred Hertica      | 76             | 75    | Bone             | 470             | 465     | Chambourcy (M.)                  | 680            | 680     | Lambert Friends                              | 88 50         |               | Testu             |
| 3 % amort. 45-54               | 71             | 0 674          | Aflobrons           | 330            |       | Bras. Glac. Int  | 502             |         | Champex (Nv)                     | 128            | 118 c   | Larroes                                      | 117 80        |               | Inan              |
| 1/4 % 1963                     |                | 0 273          | Alsacierne Banque   | 273 50         |       | Bretagre (Fig.)  | 70              | 70      | Chim. Gde Paroisse .             | 75 10          | 75 10   | La Brosse-Ducord                             | 84            | 84            | Tisso             |
| πρ. N. 5α, 6 % 67 .            | 104 10         | 2 351          | Arrieo              | 930            |       | B. Scath, Duo.   | 117 80          | 122 50  | C.L. Mantene                     | 265            | 260     | Lebon Cie                                    | 345           | 345           | Tour              |
|                                | 8836           |                | Andre Roudiere      | 92 70          |       | B.S.L.           | 74 50           | 74 50   | Cirpents Vicat                   | 224 80         | 224 80  | Lerby                                        | 54            | 54            | Trails            |
| mp. 8.80 % 77<br>mp. 9.80 % 78 | 91 25<br>75 90 | 3 665<br>2 739 | Applic. Hydraul     | 239            | 237   | Canabodoe        | 125 20          | 125 20  | CPS                              | 130 10         |         | Lille-Bonnières                              | 250           | 250           | UEm               |
| .D.F. 7.8 % 81 .               | 1280           | 5 770          | Arbei               | 119            | 115   | CAME             | 95              | 95      | Ctram (Bi                        | 140            | 145     | Locabail Immob                               | 262           | 251           | Uline             |
| D.F. 14.5 % 80-92              | 89 60          |                | A. Thiery-Sigrand   | 27 70          | 25    | Campenon Bern    | 235             | 235     | Clause                           | 391 70         | 392     | Loca-Expension                               | 115 20        |               | Units             |
| In France 3 %                  | 212 50         |                | Artois              | 250            | 250   | Caour. Padeng    | 268             | 275     | CL MA (FrBad)                    | 261            | 252     | Locatinancière                               | 140<br>291    | 139<br>292    | Unide             |
|                                |                | ,              | At. Ch. Loire       | 38 70          |       | Carbone-Lorraina | 48 10           | 48      | CMM-Mar Madag                    | 30             | 32 10 d | Lordex (Ny)                                  | 92            | 92            | UA                |
|                                |                |                | Aussedst-Rev        | 24             | 24    | Carmaud S.A      | 88              | 75 20   | Cochery                          | 68 50          | 68 50   | LOUNTS                                       | 243 90        |               | Unio              |
|                                |                |                | Bain C. Monaco      | 90             | 92.90 | Caves Rocueton   | 528             | 533     | Cotradel Ltvl                    | 430            |         | Luchaire S.A                                 | 110           | 110           | Ursor             |
| VALEURS                        | Cours          | Dermer         | Benania             | 309            | 297   | Cadis            | 844             | 250     | Cogfi                            | 149            | 155     | Lyconaise Immob.                             | 107 80        |               | Unit              |
| •                              | préc.          | cours          | Bancus Hervet       | 180            |       | CEGFia           | 141 90          | 141 90  | Comindus                         | 352            | 352     | Magasins Uniprix                             | 59            | 57 80         | Jin               |
|                                |                |                | Banque Hypoto, Eur. | 255            | 252   | Centen, Blanzy   | 500             | 480 o   | Cometos                          | 129            | 131     | Magnant S.A                                  | 48 [          |               | Union             |
| lothiail (obl. conv.)          | 170            |                | Banque Nat. Paris   | 406            | 422   | Centrest (Nv)    | 120             | 1:9     | Comp. Lyon-Alem                  | 157            | 153 10  | Mantames Part                                | B6 60         |               | Unio              |
|                                | 86             | 66             | BOLC                | 28 15          | 25 90 | Cerebas          | 140 10          | 144 90  | Concorde (La)                    | 283            | 284     | Marocaine Cie                                | 24            | 24            | Vince             |
| ciers Peugeot                  | 124 10         | 121 50         | Banque Worms        | 190 30         |       | C.F.F. Ferralles | 195             | 194     | C.M.P.                           | 29 80          | 20 80 a | Marsaille Cred                               | 168 40        |               | Viras             |
| cubai                          |                |                | Bénédictine         | 790            |       | CFS.             | 530             | 530     | Conte S.A. ILI                   | 30             | 28 0    | MALIFIE & FTORL                              | 27 20         |               | Wate              |
| Igence Havas                   | 659            | 655            | Bernard-Motaurs     | 50             | 50    | CGLB             | 11 50           | 11 50   | Credit (C.F.B.)                  | 16B            | 169     | Merin-Gerin                                  | 397 50<br>319 | 396 20<br>319 | Brass             |
| G.F. (St Cent.)                | 368            | ****           | Biscuit (Génér.)    | 410            |       | C.G.Manume       | 13 10           |         | Créd. Gén. Ind.                  | 175 10         |         | Métal Déployé<br>Me                          | 211           |               | Brass             |
| A.G.P. Vie                     | 2580           | 2580           | DESCRIPTION   1     | 710 1          | 410   | In crowdening    | .3 101          | .020    | CACCA COL   CACA   1 1 1 1 1 1 1 | -/3 101        |         | <b>***</b> ********************************* | 211           |               | 11111111          |

Compte tenu de la brièveté du délai qui nous est imparti pour publier la cote complète dans nos dernières éditions, des erreurs peuvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans la première édition.

# MARCHE A TERME La Chambre syndicale a décidé, à titre exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la cotation des valeurs ayant été l'objet de transactions entre 14 h 15 et 14 h 30. Pour cette reison, nous ne pouvons plus garantir l'exactifude des demiers cours de l'après-midi.

La Chambre syndicale a décidé, à titre exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la

|                                                                                                                               | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ــہ ا                                                                                                                                                   | Premier                                                                                                                                                                    | Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compen                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours P                                                                                                                                                           | nemer                                                                                                                                                       | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сотреп                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Premier                                                                                                                                                                                                           | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compt.                                                                                                                                                                                     | Сотреп                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cours                                                                                                                                                                                     | Premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compt.                                                                                  | Coreces                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours    | Premier                                                                                                                                                                                                                           | Dernier                                                                                                                                                                                                                                    | Compt                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compen-<br>Sation                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                          | COUTS                                                                                                                                                                      | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/2000                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | cours                                                                                                                                                       | cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sation                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cours                                                                                                                                                                                                             | cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | premier<br>cours                                                                                                                                                                           | sation                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | précéd.                                                                                                                                                                                   | COMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | premier<br>cours                                                                        | sation                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | précéd.  | COMPS                                                                                                                                                                                                                             | COURS                                                                                                                                                                                                                                      | premier<br>cours                                                                                                         |
| 116<br>92<br>190<br>460<br>205<br>900<br>1140<br>1130<br>1280<br>1295<br>1280<br>144<br>785<br>30<br>114<br>595<br>159<br>114 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3 % Air Lugude Als. Superm. Als. Superm. Als. Superm. ALS.P.I. Alsshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Asshorn-Adl. Ball-Investiss Cle Bancare Cle Cle Cle Cle Comp. Coll Cle Cle Cle Cle Cle Cle Cle Cle Cle C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2810<br>472 50<br>324<br>98 50<br>113<br>91 10<br>741<br>550<br>152<br>194 30<br>262<br>139<br>203 50<br>115<br>77 50<br>175<br>445<br>205<br>889<br>1140 | 470 50<br>324<br>100<br>1113 50<br>166<br>90<br>737<br>150<br>194 30<br>262<br>136<br>205 50<br>117 50<br>78<br>173<br>458<br>200 50<br>890<br>1138<br>1115<br>1625<br>281 | 324<br>100<br>113 50<br>165<br>90<br>150<br>194 30<br>1262<br>205 50<br>117<br>78<br>4203<br>890<br>1140<br>1115<br>1281<br>1194<br>153 50<br>785<br>1140<br>1115<br>1825<br>1085<br>1180<br>201<br>1085<br>1180<br>1181<br>1182<br>1183<br>1184<br>1185<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186<br>1186 | 1998<br>2788<br>470 50<br>324<br>100<br>113 50<br>167<br>90 10<br>737<br>152 10<br>184 30<br>262<br>138<br>205 50<br>118 50<br>79 50<br>170<br>450 10<br>200 50<br>1159<br>31 70<br>108 50<br>118 50<br>1111<br>1111<br>1620<br>1118<br>1111<br>1620<br>1118<br>1111<br>1620<br>163<br>164<br>165<br>167<br>168<br>167<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168 | 310<br>725<br>520<br>142<br>131<br>87<br>58<br>127<br>525<br>545<br>335<br>300<br>159<br>770<br>188<br>270<br>189<br>37<br>280<br>300<br>1420<br>37<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385<br>385 | Eurafrance Europe n° 1 Facom Finence! Fines-Lale Fines- | 700 470 1111 119 72 70 50 110 50 245 50 1528 415 293 305 162 242 50 232 50 50 244 50 232 50 50 244 50 232 50 50 244 50 232 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 010<br>780<br>175 20<br>338<br>375 50<br>26 80<br>318<br>250<br>42 50<br>64 45<br>1331<br>331<br>331<br>42 50<br>64 45<br>1331                              | 510<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>411<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>4111<br>41 | 285<br>700<br>476<br>476<br>139<br>121 50<br>70 40<br>113 20<br>245 20<br>506<br>420<br>231 50<br>700<br>110 50<br>231 50<br>700<br>110 50<br>231 50<br>36 10<br>240<br>292<br>305<br>161 700<br>36 10<br>240<br>292<br>293<br>305<br>294<br>307<br>36 10<br>240<br>291<br>292<br>293<br>305<br>293<br>306<br>293<br>307<br>294<br>296<br>297<br>307<br>298<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299<br>299 | 220<br>950                                                                                                  | Pemboer Pemboer Pemboer Pemboer Pemboer Pétroles (Feel - fotbil - toerefic) Peroles B.P. Peugeot S.A lotbil Poliet Pomper P.I.M. Pocisin Poliet Pomper P.M. Laburat Poster P.M. Laburat Presses Crief Reservante Scalor Sacior | 286<br>287 50<br>1185 70<br>27 50<br>52 139<br>299<br>103<br>133<br>161<br>163 50<br>114 50<br>179 20<br>145 40<br>167 50<br>179 20<br>149 40<br>167 50<br>179 20<br>179 | 285 50<br>286 50<br>116 55 50<br>27 80<br>61 100<br>138 50<br>288 20<br>159 80<br>302<br>159 80<br>302<br>159 80<br>302<br>150 20<br>279<br>114 50<br>500<br>177<br>737<br>737<br>737<br>737<br>737<br>737<br>737 | 265 50<br>116 50<br>117 70<br>27 80<br>155 70<br>138 299 30<br>133 299 30<br>133 30<br>1489 420 20<br>177 20<br>114 50<br>177 20<br>137 20<br>143 279 37 65<br>147 20<br>147 20<br>147 20<br>147 20<br>147 20<br>147 20<br>147 20<br>148 270<br>147 20<br>148 270<br>148 270<br>149 27 | 285<br>290<br>118<br>118<br>155 50<br>27 25<br>57 05<br>135 50<br>288 10<br>56 160<br>300<br>105<br>133<br>420<br>160<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>18 | 94 20<br>128<br>215<br>370<br>58<br>1250<br>640<br>1260<br>325<br>410<br>102<br>886<br>655<br>445<br>390<br>300<br>300<br>300<br>385<br>188<br>50<br>886<br>147<br>226<br>226<br>147<br>226<br>144<br>310<br>230<br>185 | U.T.A. Valido — (obl. conv.) Valiourec V. Clicquet-P. Viniprix Viniprix Viniprix Elf-Gabon Amex Inc. Amer. Express Amer. Teleph. Angold B. Ottomene BASF [Alt] Bayer — Buffelsiont. Chase Manh. Cia Pétr. Imp. De Beers Doutsche Bank Dome Mines Genoor Genoor Gén, Electr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 294 80<br>382<br>88 80<br>598<br>515<br>401 50<br>345<br>275<br>28 05<br>354<br>142 50<br>43 50<br>804<br>130 50<br>172<br>241<br>425<br>101<br>125<br>196<br>116<br>116<br>133 50<br>384 | 101 124 50 162 360 773 80 1016 1 642 1050 1 321 50 228 398 88 80 6501 394 270 26 06 370 142 43 80 805 132 10 175 244 38 20 100 202 50 118 283 134 388 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288<br>385<br>622<br>503<br>384<br>385<br>271<br>26 25<br>370<br>142 50<br>43 95<br>814<br>127 50<br>170 50<br>170 50<br>43 95<br>814<br>127 50<br>43 95<br>814<br>127 50<br>43 98<br>98 50<br>231<br>204<br>118<br>203<br>213<br>204<br>213<br>204<br>213<br>204<br>213<br>213<br>214<br>215<br>215<br>216<br>217<br>217<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218 | 289 80 99 60                                                                            |                                                                                                                                                   | Gen. Motoss Gooffields Hermony |          | 104 80<br>18<br>350<br>91 10<br>342 20<br>189<br>341<br>178 50<br>10700<br>485<br>526<br>344<br>53 20<br>283<br>702<br>242 20<br>396<br>207 50<br>57 90<br>242 20<br>364 50<br>858<br>116<br>372<br>87<br>305 50<br>254 80<br>418 | 272<br>81 50<br>103 20<br>30 80<br>91<br>342 20<br>189<br>549<br>10700<br>483<br>631<br>345 20<br>52 30<br>247 20<br>356<br>44 10<br>653<br>115 50<br>372<br>87<br>307<br>507<br>507<br>507<br>507<br>507<br>507<br>507<br>507<br>507<br>5 | 268 61 90 105 18 15 18 15 355 30 22 40 340 70 189 540 10700 476 614 340 10 62 50 285 702 391 256 90 237 30 354 50 116 50 |
| 730<br>495                                                                                                                    | C.LT. Alcatei<br>Club Méditer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650<br>489<br>89 90                                                                                                                                       | 638<br>489<br>87 60                                                                                                                                                        | 649<br>487<br>87 60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650<br>495<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540<br>725<br>100                                                                                                                                                                                                         | — Icbl.)<br>Midi (Ce)<br>Mines Kalı (Szé) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 654 6                                                                                                                                                             | 331<br>361<br>55                                                                                                                                            | 531<br>661<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 531<br>661<br>93.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132<br>163                                                                                                  | - (obl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129 90<br>157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128<br>159                                                                                                                                                                                                        | 128<br>159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126 10<br>159                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | TE DEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUA                                                                                                                                                                                       | NCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS DES B                                                                                | LLETS                                                                                                                                             | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uć i     | IDDE                                                                                                                                                                                                                              | DE I                                                                                                                                                                                                                                       | <u>'00</u>                                                                                                               |
| 90<br>125<br>360                                                                                                              | Cofirmeg<br>Columnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119 BO<br>302                                                                                                                                             | 120<br>301                                                                                                                                                                 | 118<br>301                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 60<br>300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64<br>600                                                                                                                                                                                                                 | M.M. Penambya .<br>Moët-Hennessy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 65<br>554 5                                                                                                                                                    | 55 10<br>154                                                                                                                                                | 55 50<br>552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 10<br>554<br>670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169<br>390<br>410                                                                                           | Sefimeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167<br>385<br>401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 50<br>380<br>400                                                                                                                                                                                              | 156 10 g<br>380<br>400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 20<br>372 50<br>400                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>e</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIX GRIGHE                                                                              |                                                                                                                                                   | MONNAIES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                   | UE L                                                                                                                                                                                                                                       | COURS                                                                                                                    |
| 97<br>435                                                                                                                     | Compt. Entrepr<br>Compt. Mod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 91<br>370                                                                                                                                                                  | 91<br>370<br>306                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90<br>374 90<br>307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730<br>470                                                                                                                                                                                                                | — (obl.)<br>Mor. Laroy-S<br>Moulines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435 4                                                                                                                                                             | 28<br>62 80                                                                                                                                                 | 680<br>423<br>63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427<br>62.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | Sign. Eng. Et<br>Sign.<br>Sign.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255<br>192 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255<br>191                                                                                                                                                                                                        | 255<br>191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250<br>187 20                                                                                                                                                                              | MAR                                                                                                                                                                                                                     | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | préc.                                                                                                                                                                                     | 21/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | ente                                                                                                                                              | MURNALES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - DEVISE |                                                                                                                                                                                                                                   | réc.                                                                                                                                                                                                                                       | 21/10                                                                                                                    |
| 315<br>205<br>286<br>88 90<br>48<br>226<br>725<br>890<br>27<br>1240<br>295<br>287<br>347<br>795<br>156<br>375<br>183          | Crisi, Foncier Crédit F. Imm. Crédit Nat Crédit Nord Creusor-Lore Crouset Couset Couse |                                                                                                                                                           | 307<br>181<br>280<br>88 10<br>44 10<br>206 50<br>275<br>685<br>830<br>25 50<br>1278 20<br>309 50<br>366<br>716<br>139 90<br>335<br>190 50                                  | 181<br>280                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 10<br>284<br>88<br>44 10<br>206 50<br>275<br>694<br>825<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Murror Navig, Modes Nachel Sociel Nord-Est Nochel-Est Nord-Est Nord-Est Opin-Parios Orial II. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414 4<br>158 1<br>32 50<br>80 4<br>437 4<br>230 2<br>105 1<br>737 7<br>3100 30<br>75 2<br>202 2<br>253 2<br>100 10 1                                              | 112<br>157<br>23 60<br>32 90<br>81<br>138<br>127<br>104 50<br>137<br>160 10<br>163 13<br>160 10<br>160 10<br>160 10<br>160 10<br>160 10<br>160 10<br>160 10 | 412<br>157<br>24<br>33 10<br>83<br>438<br>227<br>104 50<br>737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 394<br>156<br>23 95<br>32 30<br>32 30<br>32 30<br>246<br>70<br>103<br>749<br>3080<br>749<br>38 10<br>202<br>249<br>98 90<br>92 70                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96<br>480<br>118<br>159 50<br>455<br>169<br>288<br>240<br>910<br>128<br>189<br>231 50<br>255<br>290<br>2840 | Simmor Star Rossignol Star Rossignol St. (Sté lyors.) S.N.V.B. Sogerap Sogerap Sogerap Source Perrier Suez - (obt.) Tales Luzenac - (obt.) Thornson-C.S.F (obt.) T.R.T. U.F.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90<br>453<br>140<br>210<br>435<br>125<br>180 90<br>310<br>250<br>250<br>251<br>230<br>278<br>201 50<br>232<br>790<br>107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91<br>451<br>145<br>215<br>436<br>127 20<br>159 20<br>309<br>250<br>128<br>233<br>282<br>196<br>222<br>780                                                                                                        | 91<br>458<br>146<br>215<br>440<br>127<br>20<br>159<br>308<br>250<br>9128<br>233<br>282<br>292<br>780<br>107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 50<br>455 90<br>145<br>215<br>431<br>125<br>139 20<br>303<br>250<br>898<br>128<br>223 50<br>277<br>192 10<br>780                                                                        | Allemagn<br>Belgique (<br>Paya Bas<br>Danemari<br>Norvège (<br>Grèce (10<br>Italie (1 0<br>Suisse (1 0<br>Suisse (1 0<br>Autricha (<br>Espagne (1 )                                                                     | s (\$ 1) e 100 DM e 100 DM (100 F1 (100 F2 (100 | 5 50<br>250 8<br>14 99<br>227 24<br>78 00<br>94 60<br>10 22<br>9 9 7<br>299 80<br>101 00<br>36 75<br>5 8 66<br>4 66<br>2 44                                                               | 250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250 | 840 24<br>916 1<br>520 22<br>940 7<br>710 8<br>328<br>960<br>719<br>950 28<br>650 9<br>786 3<br>859<br>700                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 350 21<br>5500 12<br>5500 12<br>9 900 3<br>7 500 14<br>4 700 3<br>5 500 4<br>4 550 4 | 90 500<br>97<br>10 500<br>4 960<br>98<br>98<br>95<br>95<br>95<br>95<br>96<br>96<br>97<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96<br>96 | Or tin (kilo en bermi<br>Or tin (en lingor)<br>Pièce trançaise (20 Pièce lasses (20 II)<br>Pièce lasses (20 II)<br>Pièce de 20 dollars<br>Pièce de 20 dollars<br>Pièce de 5 dollars<br>Pièce de 5 dollars<br>Pièce de 5 dollars<br>Pièce de 50 passes<br>Pièce de 10 ficures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>台</b> | 81                                                                                                                                                                                                                                | 2000<br>800<br>785<br>506<br>757 90<br>720<br>749 90<br>1680<br>1940                                                                                                                                                                       | 81500<br>80995<br>749 90<br>495<br>730 50<br>650<br>718<br>3520<br>1870<br>                                              |

# Le Monde

# UN JOUR DANS LE MONDE

2. SOCIALISME : « Je wiaquiète » par Alain Lauriot Prévost.

**ÉTRANGER** 

- ESPAGNE : le vingt-ne congrès de P.S. ouvrier. 4 à 6. DIPLOMATIE

3. FUROPE

- LE DIALOGUE NORD-SUD : - Le sommet de Cancien » (11), par Gérard Viratelle.

Les relations franco La contraverse sur la « guerre limitée ».

6. PROCHE-ORIENT faire à M. Moubarak du procès 7. FNOUETE

Le pacifisme en Europe (IV) Scandinavie », par Alain Debeve.

POLITIQUE

8. Le congrès du parti socialiste à Valence.
8-9. Le débat sur les nationalisations

SOCIÉTÉ

10. ÉDUCATION : la première rentrée 10-11. JUSTICE : l'enquête sur l'assas-

tive, des mesures disciplinaires on judiciaires à prendre.

La S.M. est donc, principalement, chargée de la protection du secret militaire, d'instruire le dossier d'habilitation des personnels (de métier, du contingent on civils) appelés à connaître des informations « protégées » de la défense nationale, de la protection des points dits sensibles du territoire contre d'éventuels sabotages et enfin de la recher-20-21. LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE un an pour définir le changement ; le point de vue de deux syndicats diants; un entretien avec la

directeur des enseignements supé-rieurs ; l'évolution des effectifs 27. DÉFENSE : une baisse attendue des exportations d'armes françaises

> LE MONDE **DES LIVRES**

13. La tentation de l'autobiographie les « Joarnaux » de Robert Musil, par Bertrand Poirot-Delpech; Michel Leiris et le sacré dans les

14. LA VIE LITTÉRAIRE 15. ROMANS : Michel del Castillo el

16. AU FIL DES LECTURES.

RENCONTRE: Jean-Claude

Pirotte, la passager de la nuit. 18-19. ÉTUDE : les personages litté-raires, ces chers funtômes.

CULTURE

22. THEATRE : Monsieur de Pource la Sortera à l'Odéon.

- DANSE. MUSIQUE : polémique autour de la SACEM ; la Bohème à l'Opéra de Lyon.

# **ECONOMIE**

28. APRÈS LA DÉMISSION DU P.-D. G. DE PARIBAS.

29. LA' PRÉPARATION DU PLAN INTÉRIMAIRE DE DEUX ANS. 30. AGRICULTURE.

31. SOCIAL : pour les P.M.E., c'est le

syndicalisme qui doit changer.

RADIO-TELEVISION (25) INFORMATIONS SERVICES - (12) :

Bibliographie : au sommaire des revues; Météo-rologie; Mots croisés; Loto, Loterie nationale : « Journal

Annonces classées (26-27); Carnet (27); Programmes spectacles (23-24); Bourse

# 4Répondeurs dep. 795 F: chez Duriez

2 PHILIPS agrées P & T • Répondeur simple 795 F ttc (596 ht + 33% TVA) • Enregistreur sur mesure . Coupe dès fin du message de votre correspondant. Vous gagnez beaucoup de temps à l'écoute : 1.550 F ttc (1.165 F + 33% TVA).

1 PRIX TAIWAN • Répondeur-enregistreur non agréé P & T : 990 F ttc (743 F ht + 33% TVA). 1 PRIX HONG-KONG • Répondeur-enregistreur, avec

fiche P.T.T. • Consultation à distance (France - Etranger) • Non agréé P.T.T.: 1890 F ttc (1418 F hi + 33% TVA).

\* TELEPHONES toutes couleurs, tous modèles, depuis 325 F ttc. \* DURIÉZ, 132, Bd St-Germain, Odéon.

ABCDEFG

# M. Hernu décide de supprimer la sécurité militaire

Une direction chargée de missions plus limitées sera créée

Le ministre de la défense, M. Charles Hernu, a décidé de supprimer la Sécurité militaire (S.M.) chargée, officiellement, de surveiller « les ingérences et menées subversives de tous ordres - dans les armées françaises, sur le sol national ou hors des frontières.

Recavant, mercredi 21 octobre, le général de division Michel-Antoine Jorant, directeur de la Sécurité militaire, venu entretenir M. Hernu de son projet de budget pour 1982, qui s'élève à 28.25 millions de francs (en augmentation

Héritière d'institutions multi-

gérences et menées subversives de tous ordres », le commande-ment restant seul juge, en défini-tive, des mesures disciplinaires

botages et, enfin, de la recher-che des causes portant atteinte

A ce titre, la S.M. a été amenée

à développer sensiblement ses liaisons avec les principaux ser-

reios de renseignements en France (Renseignements généraux direction de la Surveillance du territoire, gendarmerle nationale et Service de documentation

extérieure et de contre-espion-nage) pour recueillir auprès d'eux des renseignements jugès utiles aux forces armées. Cette collabo-ration est allée jusqu'à constituer des notices individuelles et des

fiches que chacun des services en

question est autorisé à consulter. Les officiers et sous-officiers de la S.M., en poste en France, outre-mer et, même, outre-Rhin dans les forces françaises en

0 • • • •

@**□** ]-¶

⊕ ⊕ · · · · •

On prachète pas une chaine III-FI

une kvite de netits nois

acoustique...

et de 14 h à 19 h. Parking facile.

**JOAILLIERS** 

6, rue du Faubourg St. Honoré

PARIS 8e

Choisir sa chaîne haute fidélité

Sélection des différents éléments,

suivant leur qualité, leur sonorité,

leur puissance, leur prix; étude

Chez CIBOT, des techniciens-

conseils formés spécialement,

vous aideront à composer, sur

mesure, une chaîne parfaitement équilibrée, dont le prix, dans tous

HIFI-VIDEO-AUDITORIUMS

136, Bd Diderot PARIS 12°

les cas, sera très compétitif.

Tel. 346.63.76

**BAUME & MERCIER** 

GENEVE

Tous les jours de 9 h à 12 h 30

c'est important et difficile :

au moral.

Allemagne fédérale, sont soumis aux règles communes à tous les militaires et ils ne disposeut Héritière d'institutions multiples dont la naissance remonte,
en réalité, à 1872, avec la constitution, au lendemain de la défaite de Sedan, d'un service militaire de contre-espionnage, la
S.M., en son organisation présente, a été créée en avril 1961.
Elle a plusieurs missions : assurer la protection des personnels,
des documents, des matériels et
des établissements « contre les inaérences et menées subversioes d'aucun pouvoir de police judi-Bien que des enquêtes de la

sign que des enquetes de la SM alent permis, par exemple, de découvrir les auteurs de vols de matériels militaires, dans de nombreuses unités, ou d'intercep-ter à temps des agents étrangers qui tentalent de recruter des mili-taires français la servire s'est vitaires français, le service s'est vu accuser, depuis quelques années, d'outrepasser ses compétences en développant une conception abu-sive de l'étendue de ses missions. Ce fut le cas, notamment, avec

de nombreux cadres de carrière ou hommes du contingent systé-matiquement suspectés dans leurs opinions politiques ou syndicales, pour la raison qu'elles ne paraissalent pas orthodoxes aux enquê-teurs de la S.M. Souvent, des pro-cès d'intention ont ainsi été faits à des militaires qui ont eu le sentiment d'être victimes d'une véritable chasse aux sorcières.

### Un état d'esprit différent

A plusieurs reprises, lors des discussions budgétaires au Par-lement, des représentants socia-listes ont réclamé la dissolution de la S.M. en proposant de sup-primer ses crédits. L'intention du ministre de la

défense est de rédiger un nou-veau décret instituant une direction de la protection et de la sécurité de la défense, qui sera moins chargée de surveiller l'enmons chargee de surveiller l'en-semble des personnels que de protéger les seuls biens, person-nes, installations civiles et mili-taires jugés « sensibles » de la défense, « Au besoin par une déflation des effectifs de l'an-

actuel et il lui a demandé de préparer, dans un délai d'un mois, des propositions réorganisation. Tei qui'l est officiellement présenté, le pro-jet de M. Hernu, une fois la S.M. dissoute,

de 18,20 % par rapport à 1981), le ministre de

la défense a annoncé à son interlocuteur son intention de supprimer la S.M. en son état

conformément à des engagements précédents du parti socialiste, est de créer un nouveau service qui prendra le nom de direction de la protection et de la sécurité de la défense.

cienne S.M., explique-t-on dan l'entourage de M. Hernu, c'est un état d'esprit différent qu'il convient d'instituer dans les

Dans le communiqué qu'il rendu public, ce jeudi matin 22 octobre à Paris, le ministre de la défense précise que a le nom-bre des enquêtes mênées par cette ore aes enquetes menees par cette nouvelle direction de la protection et de la securité de la déjense (P.S.D.) constituera l'exception. Ces enquêtes ne seront pus menées en considération des personnes mais en considération des objectifs dont l'accès mérité une protection ».

#### **NOUVELLE HAUSSE** DU DOLLAR

La hausse du dollar sur les mar chés des changes, amorcée mercre : 21 octobre, s'est poursuivie jeud 22 octobre, mais à une cadence plus modérée ; le cours de la monnaie américaine est passé, à Paris, de 5,68 F à 5,68 F après avoir dépassé 5,70 F initialement, et à Francfort, de 2,2550 DM à 2,2650 DM. Cette hausse est due à une légère teusion des taux aux Etats-Unis. A Paris la Banque de France a ramené le loyer de l'argent au jour le jour, de 163/8 % à 161/4 %, après avoir fiéchi mercredi de 16 3/4 % a 18 3/8 %, et mardi, de 17 % à 16 3/4 %, au lieu de 18 1/2 % au lendemain de la dévaluation du franc du 12 octobre.

Le numéro du « Monde daté 22 octobre 1981 a été tiré à 568 092 exemplaires.

# Des Américains mettent en évidence des gènes impliqués dans les processus cancéreux auraient déjà identifié les gênes

Trois équipes scientifiques américaines du Cold Spring Harbor Laboratory (Long Island), du Massachusetts Institute of technology et du Sydney Farber Cancer Institute de Boston viennent d'annoncer avoir mis au point des méthodes de laboratoire permettant l'identification dans des cellules humaines de zones d'A.D.N. (gènes) qui sont impliquées dans la genèse ou l'évolution des processus cancereux.

localiser avec précision quelle par-tie du patrimoine génétique héré-ditaire humain (génome) est impliquée dans le processus cellu-

Les scientifiques américains

Ces méthodes utilisent les techriques des recombinaisons génétiques. Elles consistent, à partir d'une culture de cellules cancéreuses humaines et d'une culture de cellules normales de souris à

cancers humains (sein et vessie, par exemple). Les détails techniques sur les méthodes relativement sophistiquées n'ant pas encore été publiés.

Outre le fait qu'elles pourraient apporter de nouveaux éclairages apporter de nouveaux éclairages sur les mécanismes moléculaires qui conduisent au phénomène de

impliqués dans plusieurs types de

cancérisation, ces méthodes pour-raient aussi conduire à la mise au point de tests originaux de dépistage des cellules « potentiel-lement cancéreuses ».

Ces réalisations surviennent au moment où plusieurs résultats américains obtenus par des scien-tifiques du National Institute of

tifiques du National Institute of Health apportent de nouveaux arguments expérimentaux pour penser que certains cancers humains ont une origine virale. Là encore, les techniques des recombinaisons génétiques, qui permettent de manipuler les genes et d'établir la cartographie complitude des génerals des virals des proposes des virals des vi complète des génomes des virus occupent une place essentielle

En Iran

# Le Parlement rejette la nomination de M. Velavati au poste de premier ministre

Téhéran (A.F.P.). — Le Parlement iranien, dominé par le l'arti de la République islamique, a rejeté jeudi matin 22 octobre, à la surprise générale. La nomination de M. Ali Akbar Velayati en poste de premier ministre, pour lequel il avait été pressenti par le président Ali Khamenei, secrétaire général du FRI. Sur 192 députés présents, 80 se sont prononcés contre la nomination de M. Velayati, 74 pour, et 38 députés ont déposé un bulletin blanc. C'est la première fois dans les C'est la première fois dans les annales de la République islamique qu'une telle nomination est rejetée et qu'apparaît une division aussi nette au sein du

parti dominant. Aucune indica-tion n'a été donnée sur les rai-sons exactes de ce rejet. M. Velayati, médecin, âgé de

trente-six ans, avait prononcé à la dernière prière du vendredi un discours dans lequel il réaf-

DE STROPEZ

firmait la nécessité d'accroître la centralisation des renseignements pour renforcer la sécurité dans le pays. Il avait mis l'accent sur sa volonté d'aexporter à la révolu-tion islamique et insisté sur la nécessité de « mieux répartir les propriétés », sans plus d'expli-cations.

cations.

C'est peut-être autour de cette demière question que les députés iraniens se sont divisés. Il est apparu en effet ces demiers temps, au sein du PEI et du gouvernement, un courant plus radical que la majorité des grands dirigeants religieux au sujet de la réforme agraire, en cours de discussion. Par aïliens cours de discussion. Par ailleurs M. Velayati sembleit dépourvn de toute formation de gestlon-naire, et sa désignation par le président de la République appa-raissait comme politique dans le sens où il représentait, dans une certaine mesure, un courant

D'autre part, l'imam Khomeiny D'autre part, l'iman Khomeiny a fait état, pour la première fols mercredi, d'un « désaccord entre le clergé et les gardiens de la révolution». Recevant dans sa résidence du nord de Téhéran, M. Monsen Rezal, le comman-dant des passayen il « désoncé dant des pasdaran, il a dénoncé l'action de certains éléments « qui tentent d'affaiblir les rapter entre l'armée et les digni-

taires religieux ». Malgré les déclarations rassu-Malgré les déclarations rassurantes du procureur de la révolution l'hodjatoleslam Tahrizi (le Monde du 22 octobre) affirmant que le nombre des exécutions diminuerait, de nouvelles mises à mort ont été annoncées mercredi: dix-sept personnes ont été exécutées à Tahriz, après avoir été reconnues coupables de « trafic de droque, de sodomie ou d'adultère », ainsi que douse moudjahidin accusés de s'être « soulevés » contre la République islamique dans trois villes de province.

# « BALLETS BLEUS »

Des élus locaux, des ecclésias-tiques, de nombreux cadres, des enseignants ainsi qu'un inspec-teur de police... En tout envi-ron cent quarante personnes soupçonnées d'être impliquées dans une affaire de « ballets dans une affaire de aballets bleus », prostitution de jeunes garçons, ont été interpellées dans la seule journée de mercredi 21 octobre. Tous les services régionaux de la police judiclaire (à l'exception de la Corse) et la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de Paris ont opéré sur commission rogatoire de Mile Geneviève Brejeon, juge d'instruction à Crétell (Val-de-Marne).

A l'origine de cette opération l'arrestation or donnée par Mile Brejeon, le 2 août, de bl. Patrice Amaniera, trente el un ans. ingénieur informatic du ans. Ingenieur informaciesa, fondateur de l'Association fras-çaise d'action chevaleresque, qui s'adressait essentiellement à des jeunes garçons de huit à douze ans issus de familles modestes ou souffrant de « handicap intellectuel léser ». lectuel léger ».

M. Amaniera e sélectionnait : parmi les adhérents des jeune garçons qu'il entraînait dans des solrées spéciales où étaient pris des photos et des films qu'il vendals par la suita. Il propo-sait également à ses correspondants d'envoyer des enfants contre rétribution.





RAYMONDE LESCUR

Special Prix Pelisse amovible col et intérieur castorette 2750 F.

Centre Maine-Montparnasse Paris - 15 ème 125, rue de Sevres - Paris 6 ème

VENEZ LÉZARDER ALI SOLEIL



achat dépôt vente

Membre de la Chambre Syndicale de la Fourrure

LES DEUX OURSONS
91 rue du Théâtre - 128 av. Emile Zola Paris 15eme M<sup>O</sup> La Motte Picquet 575.10.77

"Le fourreur le plus jeune de la rue Saint-Honoré"



TO BEFORE THE THEFT IN A SELECT



TROIS MORTS AU COURS D'AFFRONTEME AVEC LA POLICE (Lire page 9.)

هكذا من الأصل

RENTE-HUITIÈME AN Consensus à Car sur des <sub>« négociations</sub> glob dans le cadre de LIBE PAGE &

BULLETIN DE L'ÉTRANGE <sub>Je Nicaragua **déchi**</sub>

peax ans après la chute peax and appear in courts
somoza et l'entrée triomphi
des combattants au brassa
des combattants au brassa des companiants au prassi-roge et noir dans les re de Managna en liesse, de Managna sandiniste appart Sicaratus sandiniste appart he plus en plus déchire alt de plus menare d'une inte pai est armée de l'extéries rentien armée de l'extéries Des mercenaires et d per antersaires du récime sa miste preparent ouvertense ar Eigis-Unis une operation description control un de reuse par Washington dei menouvern Caba > en Are me centrale et de servis relais an traile d'armes per le Salvador. En attendau pusieurs miliers d'arrèc. oldats de Suzieza, refuci m Headerss, multiplient len cops de main. Betail vo presus molecies militar sudicistes assassings : bit est dein longue des exa dors commises par les den glés revanchards de l'anch

degreer. Post is premie fois deux instituteurs enhain nembres des e brigad Calphabetisation 7. ont 6 abelius dans an village de rete atiantique. Le commis émi (meza membre de imie de gonvernement Hinges, a admis que simution et 1: tres grave leières à l'exterieur. dificants nicara zuașens di rent aussi affiremter la mont des périls à l'intérieur. I minte est minimtenant tota mire les sand nistes et d milieux d'afficires **eni avaic** briement participé à Thai ontre le cian Somoza. A 🕻 phable que la chute il abier aprail été mes mite es coins diste, sa

k millement u la tévolul den setter privé alors faire ment settenu par l'adduité matien Carter. Ponte carolo de cette hou zesisie liberale. le journal e Preisas dénonce maintena mer vira!ence un regin sendiniste grousé d'adopt me idéologie a nettente marxiste-i-ministe e et affin me le pays est au bord h hanqueroute. Suspendu plusieurs reprises, ce journ est menace d'interdiction. myembre 1980, Jorge Salan tice-président du Cosep Conseil superieut des entre prises privées. Avait été te par la police dans des ci tenslances confuses. Le jeu bu Cosep. M. Enrique Dreyfi

plusieurs autres dirigeants et organisme, accusés de vi ler les lois sur l'état d'orgen conomique et social et participer à l'écoffensi tontre - révolutionnaire ».

bommandant Oriesa a rappe indi que le zouverneme motionait de préconiser l'éc Bomie mixte et le pluralist Politique. Mais. manifest ment, les ponts sont conp nire le rezime et une bou stoisie encouragée par l'adn distration Reagan. Sonpçonnés de a totalit

क्षा a été arrêté. ainsi 🗨

la sont qualifiés de « dévi connistes » par le petit pa communiste nicaraguayen, ( toil déceler une collusion contracted une continuous descriptions avec a le captaisme et l'impérialisme ». I entrale d'action et d'anifolisme la formation d'action de conviers convernement des ouvriers imvernement des ouvriers des paysans. Vingt - quat membres du parti communis nt aussitôt été appréhence de masserent et l'appréhence s passeront en jugement av

time » à droite, les sandin

s passeront eté appréhent les hommes d'affaires.
Le sort du Nicaragua, pui l'évolution de la guerre salvador et à la situation de la guerre ducique centrale. Tout dans et de violence, hi anjourd'har les chancelles storée par les chancelleri adjourd'hui point chaud de

En Colombie